La civilisation véritable, parce qu'elle travaille à la grandeur de l'homme, suppose d'abord la connaissance de l'homme, l'amour et le respect de l'hom-Georges Duhamel.

TE PAURIOTE

**NOTRE FOI!** 



**NOTRE LANGUE!** 

Le but assigné par Dieu à la communauté humaine, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la concorde et l'unité.

PIE XII.

29ième année

PRINCE-ALBERT, Sask., mercredi le 28 juin, 1939

NO. 13

# SA SAINTETE PIE XII ET LE CARDINAL VILLENEUVE

### "LEGAT IDEAL" A **DOMREMY**

"Le parfum de la fidélité canadienne et le charme d'une éloquence bien française" — "Daigne cette Vierge Lorraine continuer sa mission libératrice et pacifiante, afin que Dieu, source de toute paix vraie et durable, mette fin, comme elle eût dit, à la grande pitié du monde".

ainsi que le Saint-Père a nommé le souhait, Nous vous accordons de cardinal Villeneuve en l'accueillant tout coeur Notre Bénédiction aposà Rome. L'agence Havas est en me- tolique. sure de publier les paroles textuelles prononcés par Pie XII à cette

nence, qui leur avez apporté l'éclat goisse et de sa grande pitié. de la pourpe romaine. Le parfum de la fidélité canadienne et le charme d'une éloquence bien française; vous tous, enfin chers fils, dont la présence affirmait la participation de l'Eglise entière à cette glorification de la Vierge inspirée.

Daigne cette Vierge lorraine au grand coeur qui, sous l'armure même, fut et est demeurée, selon le mot d'un grand soldat, "le soldat le plus pacifique de tous les temps", continuer sa mission libératrice et pa-Charles, où l'archevêque de Quétoute paix vraie et durable, mette fin, comme elle eût dit, à la le train, Lourdes.

PARIS, - Le légat idéal: c'est grande pitié du monde. Avec ce

Ainsi, c'est à l'occasion de la légation du cardinal Villeneuve à Domrémy que Pie XII prononça l'u-1 "L'éclatant succès de votre mis- ne des plus importantes allocutions sion Nous a réjoui sans Nous sur- de sa première année pontificale. prendre. Lourdes, Lisieux et Paris D'une part, il exalta "le parfum de Nous avaient appris l'accueil que la fidélité canadienne", avec ce la France sait faire à l'envoyé du sens de l'image de la langue fran-Pape, même s'il n'est pas celui çaise qui lui est propre. D'autre qu'on a pu saluer à Domrémy com- part, Il souligna la fidélité de la me le légat idéal. Il ne Nous reste France à sa vocation chrétienne. qu'à remercier Dieu et tous ceux Enfin, Il marqua sa volonté de conqui ont contribué à la splendeur de tinuer ses efforts pacificateurs pour ces fêtes: vous d'abord, chère Emi- libérer le monde de sa grande an-

### LE CARD. VILLENEUVE A NICE

MARSEILLE, - "Je reviendrai en France l'année prochaine à l'occasion du Congrès eucharistique mondial de Nice", a déclaré le cardinal Villeneuve, au représentant de l'agence Havas, à la gare Saint-



Ce magnifique instantané nous montre la reine à la gare de Saint-Jean, lors du court séjour du couple royal, dans cette ville. Quelques secondes plus tard, le couple s'embarquait didats du parti Stevens sont retourà bord du train royal à destination de Sherbrooke.

# PELERINAGE IMPOSANT A WAKAW

### LA POLITIQUE

### SESSION SPECIALE AU MANITOBA

BRANDON, Manitoba, - Le premier ministre Bracken a annoncé qu'il convoquera incessamment une session de la législature pour appliun grand pas fait par le gouvernement fédéral pour aider les culti- tue...

### SIGNES D'ELECTION

OTTAWA, - Le 6 juillet prochain, M. J. G. Gardiner, ministre de l'agriculture au fédéral, commencera une tournée de discours en Saskatchewan. Vers la même date, M. Lapointe, ministre de la justice ira dans Québec. Manion a déjà commencé sa tournée de propagande. C'est un signe d'élections fédérales.

### LES "STEVENISTES"

OTTAWA, - M. John Robb, chef organisateur du parti conservateur officie avec M. le curé Robert de de la vie. a déclaré que presque tous les cannés au parti conservateur.

Le 11 juin --- Procession aux flambeaux. Messe en plein air --- 1200 communions. Mgr Duprat, O.P., préside.

Une foule d'à peu près 4,000 Bonne Madone comme diacre, et personnes visita le sanctuaire au cours de la journee, plusieurs se sont rendus à pied

### Procession aux flambeaux

lerins commencèrent à affluer. La na le sermon en allemand. M. le quer dans le Manitoba le plan de belle température invitait les fidè- curé Boucher avait donné le serla Banque hypothécaire centralle les amis de sainte Thérèse à se ren- mon en polonais à la messe de 8 créée par Ottawa. Il estime que c'est dre dans son sanctuaire pour l'y heures. honorer et prier au pied de sa sta-

> A la nuit tombante, une splendide procession aux flambeaux sui-

> Pendant la procession et après, les prêtres entendirent de nombreuses confessions.

Dès six heures, les messes commencèrent au sanctuaire.

Il y eut foule autour des confessionnaux jusqu'à 10.30 h. Il y eut 1200 communions distribuées aux pieux pèlerins qui remplissaient le grand sanctuaire

### Grand'messe pontificale en plein air

de cérémonies. Le T. R. P. Drouin, O.P., à l'Evangile, donna un magnifique sermon en anglais et en fran-Dès la veille, le 10 juin, les pè- çais. Puis M. le curé Lemaire don-

### Procession et Bénédiction

A 2.30 h. de l'après-midi, la procession s'organisa, longue, pieuse vait la statue toute illuminée de la et recueillie. La statue de la Petite petite Sainte, à travers les rues de Fleur ouvrait la procession, grande notre village tout décoré pour l'oc- démonstration de foi et d'amour à l'humble religieuse du Carmel...

Plusieurs prêtres des paroisses voisines, qui ne purent venir le matin, prenaient part à cette magnifique procession, où on acclamait en six langues différentes les gloires de sainte Thérèse dans le chant des pèlerins.

La Bénédiction du S.-Sacrement vint terminer cette belle journée religieuse, puis les pèlerins, après avoir vénéré la relique de la Petite Sainte, retournèrent chèz eux.

Contents, ayant puisé plus de foi A 10.30 h. S. Exc. Mgr R. Duprat, et plus d'amour et plus de force O.P., D.D., évêque de Prince-Albert, pour accomplir les grands devoirs

### L'ESPAGNE RESTERA EN DEHORS DES CONFLITS

Edouard Daladier a consenti à rendre prochainement \$31,-800,000 en or au généralissime Franco après avoir reçu l'assurance que l'Espagne sera neutre advenant une guerre en Europe

### LE RAPATRIEMENT DES REFUGIES

Edouard Daladier a consenti à ren- français. dre prochainement \$31,800,000 en ce de celui-ci que l'Espagne demeu- non fortifiée des Pyrénées. rera neutre en cas de guerre euro-

or, présentement gardé dans les ment républicain en 1931 pour com- l'Universté de Paris. voûtes de la Banque de France, penser une avance de francs franaussitôt que les tribunaux fran- çais. çais auront levé les scellées.

meurera neutre advenant une guer- pagnols en France sera prochaine-France à Burgos, qui s'est chargé sieurs d'entre eux.

PARIS, - Le premier ministre de la transmettre au gouvernement

Ainsi, la France espère compléor au généralissime Francisco ter ses relations amicales avec Franco après avoir reçu l'assuran- l'Espagne et protéger sa frontière

lance d'environ \$40,000,000 en es- recevra en novembre le titre ho-

L'assurance que l'Espagne de- patriement des 35,000 réfugiés es-



A gauche, l'écrivain français Maurice Genevoix, et M. Maurice Olivier, admirant l'une des plus belles pièces crees par M. Eugène Leclere, de St-Jean-Port-Joli, constructeur de bateaux en mima-Cette oeuvre représente un baleinier, voiles au vent.

### Cà et là

le 5 juillet

NICE - Le cardinal Villeneuve s'embarquera pour le Canada au Havre, le 5 juillet.

### Doctorat de l'Université de Paris au Dr Philippe Roy

PARISa - Le Dr Philip ? Roy, Cet or espagnol represente la ba- ancien ministre du Canad à Paris,

### On rapporte, en outre, que le ra- M. EULER A NEW-YORK

OTTAWA, — M. Euler, ministre re en Europe a été donnée au maré- ment facilité, et que Franco accor- du Commerce, représentera le Cachal Henri Pétain, ambassadeur de dera une amnistie générale à plu- nada aux fêtes de la Confédération, tion des appels au Conseil privé sedans le pavillon canadien à l'Expo- rait une violation des droits des sition universelle de New-York, le provinces. 1er juillet. M. Mackenzie King devait y assister, mais il ne pourra s'y rendre.

### LES ETATS-UNIS ET LE CANADA DOIVENT S'UNIR

CANTON, New-York, - Un délémettre de côté toute politique de domination et d'isolement et s'unir Canada. dans un front commun "en face de la désintégration mondiale".

### LES PROFITS D'ARME-MENTS

profits réalisés par les grands entrepreneurs en armements.

### LES PROVINCES ET LES APPELS AU CONSEIL PRIVE

Le cardinal Villenuve partira ONTARIO S'OPPOSE A LEUR ABOLITION PARCE OUE CE SERAIT UNE VIOLATION DES DROITS DES PROVINCES

> la province, à l'abolition des appels toba et la Saskatchewan se sont dédus, aux familles et aux municipa- quatre. au Conseil privé. Il a plaidé devant clarés favorables à l'abolition desla Cour suprême qui entend une dits appels. référence du gouvernement fédéral à ce sujet.

Daladier a accepté de rendre cet pèces déposées par le gouverne- noraire de docteur en médècine de gouvernement fédéral, prétend que concerne les problèmes constitul'abolition des appels, car ce pou- premier ministre Maurice Duplesvoir ne leur est pas attribué par sis. l'Acte de l'Amérique britannique du Nord.

Me Conant soutient que l'aboli-

Le bill a été présenté par M. C. H. Cahan, lors de la session de 1938 puis en 1939, mais il n'a pas été a droit d'abolir les appels au Condistricts militaires. seil privé. Si la Cour suprême, puis le Conseil privé décident que le parlement fédéral a droit d'abolir gué à la conférence sur les Affaires ces appels, et si ensuite le fédéral canado-américaines a affirmé que passe une loi pour abolir lesdits les Etats-Unis et le Canada doivent appels, la Cour suprême du Canada

Il y a quelques années le parlement du Canada a aboli les appels au Conseil privé sur les questions de code criminel, domaine qui est exclusivement du ressort fédéral. Cette année, il s'agit des affaires LONDRES, - Le gouvernement de droit civil qui sont exclusive- tival dramatique du Dominion a a annoncé l'imposition d'une taxe ment du ressort des provinces et décidé que les épreuves élimina-

Les provinces d'Ontario, du Nou- avril.

QUEBEC, - La province de Québec est en faveur du maintien des Me Aimé Geoffrion, avocat du appels au Conseil Privé en ce qui les provinces n'ont rien à voir dans tionnels. Voilà ce qu'a déclaré le

### RESERVISTES A L'EN-TRAINEMENT

OTTAWA, - Environ 32,000 soldats de la réserve de l'armée canadienne feront de l'entraînement au cours de l'été. Voilà ce que vient d'annoncer le ministre de la Déadopté et le gouvernement a décidé fense nationale. Les périodes d'ende demander à la Cour suprême traînement varieront entre une sepuis au Conseil privé, si le fédéral maine et un quinzaine suivant les

### L'OFFICE DU POISSON DE CONSERVE

OTTAWA, - La "Loi pourvoyant devient le plus haut tribunal du à l'institution d'un Office du poisson de conserve" est en vigueur depuis vendredi le 16 juin, date la Gazette du Canada.

### FESTIVAL A OTTAWA

OTTAWA, - L'exécutif du Fesde 60 pour cent sur les excédents de des questions de constitutionnalité. toires du festival de 1940 se tiendraient ici durant la semaine du 15 五 5 年 1 五 1

### ASSURANCES SUR LA SANTE DANS REGINA

### La "Medical Incorporated"

REGINA, — Un projet d'assu- lités urbaines et rurales. rance sur la santé, imaginé par des médecins et qui sera connu sous le nom de Medical Incorporated, sera OTTAWA, — M. Gordon Conant, veau-Brunswick et de la Colombie et, si les plans actuels réussissent, il à payer sera de deux dollars par procureur général de la province se sont opposées à l'abolition des sera appliqué dans toute la provind'Ontario, s'est opposé au nom de appels au Conseil privé. Le Mani- ce. Le plan s'appliquera aux indivi- \$69 par année pour une famille de

Le plan pourvoit aux services médicaux, aux frais d'hôpitaux, aux en vigueur dans la region de Régina services de spécialistes et de gardespas plus tard que le 1er septembre, malades. Pour le moment, la prime

### Départ pour l'Afrique-



Le révérend frère J.-S.-H. TAILLEFER, de la Congrégation des Frères de l'Instruction chrétienne, qui s'est embarqué de Québec pour l'Afrique, à bord de l'"Empress of Australia". Il prendra la direction de l'Ecole Normale de la Mission Yala. Pendant qu'il suivait des cours de littérature anglaise à Montréal, le frère Taillefer était aussi attaché à l'Ecole supérieure Stanislas. - (Photo Pacifique Canadien).

# :-: Les phases de la libération espagnole :-:

LA MARCHE SUR MADRID

Nous l'avons dit plus haut, les capitale en novembre 1936. éléments rouges de la capitale avaient été armés jusqu'aux dents La Cité Universitaire dès le début de la guerre civile.

Les milices populaires communistes s'étaient emparces successi- les forces nationalistes encerclèvement des différents ministères, rent la moitié de la ville, occupant puis des casernes, où elles avaient toute la Cité Universitaire, sauf trois massacré les officiers.

nous n'y reviendrons pas.

Espagnols. Des émeutiers, des anarchistes, des voyous, mais des Esminels endurcis y affluèrent, soi- pidement à l'état de ruines. disant pour défendre la capitale Avant d'ouvrir sur Madrid un feu

par Perpignan.

### Le rôle des étrangers

désespoir.

ses, Franco serait entré à Madrid dre. presque sans coup férir. A cause d'eux, le siège de Madrid dura aussi Bombardement de la ville longtemps que la guerre civile ellemême.

chèrent sur Madrid aussitôt que la presse mondiale s'empressa se jechose leur fut possible, afin d'éviter les hauts eris et de protester vile massacre des innocentes victimes vement contre le massacre de femqui tombaient sous les coups des mes et d'enfants innocents. Il faut

de villages de la province de Madrid. Elles arrivèrent en vue de la

Après de furieux corps-à-corps, édifices, où les rouges se fortifiè-Vint ensuite une interminable sé- rent, et qu'elles ne voulurent pas rie d'exécutions et d'assassinats; détruire, à cause de leur caractère scientifique: il s'agissait notam-Au début, les assassins étaient des ment des Ecoles de Médecine et de

Elles occupèrent aussi des posipagnols. Bientôt, il n'en fut plus l'Ouest, à la Casa de Campo, et sur de la canaille du monde entier. Les repris de justice, les évadés des bagnes de tous les pays, les cri-

menacée, en réalité pour assouvir meurtrier, Franco signifia aux déleurs instincts de meurtre et de ra- fenseurs de la ville d'avoir à évacuer la population civile, se con-Comment ont-ils réussi à péné- formant en cela aux lois internatiotrer à Madrid? Tous ce qu'on sait, nales de la guerre. Les rouges rec'est qu'ils arrivaient de Barcelone, fusèrent, préférant faire de la poet qu'ils étaient entrés en Espagne pulation civile une sorte de bouclier pour se protéger eux-mêmes des attaques des troupes nationalistes.

Ces étrangers devinrent bien vite | Franco ne pouvant se résigner à les chefs des milices populaires; envoyer à la mort des centaines cu plusieurs d'entre eux avaient été des milliers d'innocents, désigna un soldats durant la GrandeGuerre, et quartier de la ville comme lieu de ils savaient combattre. Ils savaient refuge pour la population civile, aussi le sort qui les attendait pour s'engageant à ne pas le bombarder. le jour où Madrid serait prise par Les rouges répondirent à cette courles troupes de Franco. Aussi com- toisie militaire en installant dans battirent-ils avec toute l'énergie du ledit quartier un très important dépôt de munitions, et en défendant Sans eux, et sans les avions rus- à la population civile de s'y ren-

Cependant, lorsque les artilleurs et les aviateurs nationalistes com-Car les troupes de Franco mar- mencèrent à bombarder la ville, la

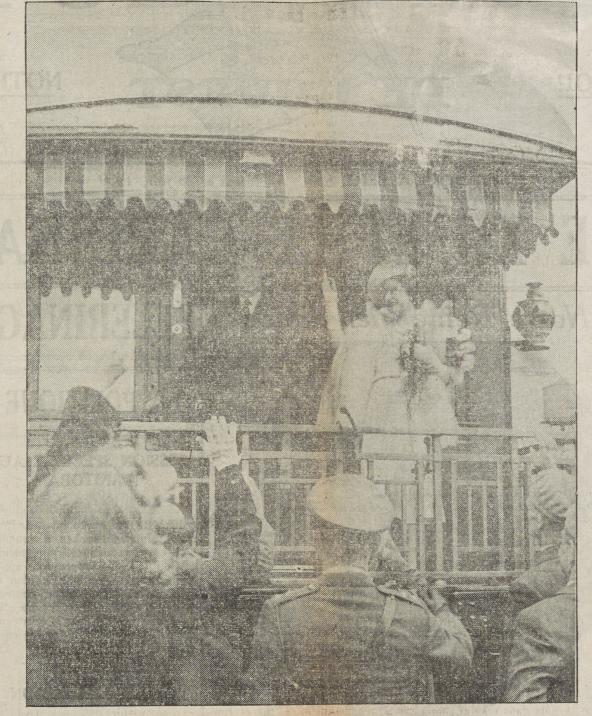

Le Roi et la Reine sur la plateforme de leur wagon, avant leur départ de Sher-

vembre 1936, et 46 autres durant nute s'élevait parfois à 80,000. les trois mois suivants.

Il est certain que si ces bombardements s'étaient poursuivis systématiguement pendant trois ou quatre semaines, les nerfs des défenseurs se seraient usés, la ville se serait rendue, et les troupes nationalistes victorieuses y seraient entrées par les larges brèches creu-

Mais il est certain aussi que Madrid était on ne peut plus chère à Franco et à ses troupes; qu'elle était habitée par un million d'Espagnols dont la moitié partageaient Winnipeg est la ville la moins Ottawa, de \$89.12; Verdun, de

les idées des nationalistes. Franco, qui se rendait compte de tout cela, ordonna presque aussitôt de cesser le bombardement systématique de la capitale. Il aima haupt du "Bureau of Municipal Remieux laisser Madrid un peu plus search" de Détroit, après avoir élongtemps au pouvoir des rouges tudié la dette municipale de 18 que de faire entrer ses troupes dans villes canadiennes et de 310 villes une capitale convertie en un mon- américaines qui ont une population commercial de l'Italie pour 1939 ade plus de 30,000 âmes, publie des vait été réduit de \$38,000,000 au 31 suaire de deux cent mille compa-chiffres intéressants. Ils révèlent, mai dernier, comparativement à cetriotes, en majorité innocents.

en effet, que la dette moyenne per Et pourtant, qui aurait été coupa-capita des 310 villes américaines de l'année précédente. ble de leur meurtre, sinon ceux-là auxquelles elle s'est intéressée est qui avaient criminellement refusé de \$179.12. Pour les villes canadien- PROGRAMME FERMIER d'évacuer la population civile? nes la palme de la dette per capita

### Les forces en présence

Les Nationalistes fortifièrent donc de \$42.79. Viennent ensuite: Lonleurs positions, surtout dans la Cité don, Ontario, avec \$55.25 et Saint-Universitaire. De nombreuses atta- Jean, Nouveau-Brunswick, avec ques rouges se portèrent de ce cô- \$67.01. té-là, et à plusieurs reprises les que 1,200 hommes qui s'y trouvaient diennes celle qui a la dette per ca- ginald Dorman-Smith, ministre de avaient été isolés, ou encore faits prisonniers, ou même tués...

La vérité, c'est d'abord, au tèmoignage d'un témoin oculaire, que l'action des commissaires politiques rouges, en contrecarrant l'action des conseillers militaires étrangers, permit la conquête de la Casa de Campo et de la Cité Universitaire:

C'est, en second lieu, qu'en face des fortifications en ciment armé des rouges, à moins de trente pieds parfois, les nationalistes ont eux aussi tracé des magnifiques fortifications contre lesquelles se sont brisées toutes les attaques ennemies:

C'est, ensuite, que le passage, pont ou passerelle, reliant la Cité Universitaire à la Casa de Campo, passage exposé de toutes parts au feu ennemi, au point qu'on l'a appelé le "passage de la mort", ce passage, disons-nous, n'a jamais été coupé, et que l'héroïque garnison de la Cité Universitaire n'a jamais été complètement isolée;

Au cours de leur avance sur Ma- ments étaient tous dirigés exclu- ne, dont les rouges se servaient de la Cité Universitaire, les XIème Universitaire tenaient en respect drid, elles libérèrent bon nombre sivement contre des objectifs mili- comme base de communications et XHème brigades internationales les défenseurs étrangers de Madrid, téléphoniques pour leur artillerie, ont perdu les meilleurs de leurs les troupes de Franco portaient on tels que les avions russes: 37 de combatiants, dans des bombats où leurs efforts vers d'autres fronts, aces derniers furent abattus en no- le nombre de balles tirées à la mi- fin de hâter l'heure de la libération Et pendant que les quelques cen-

Les dettes

municipales

ton, la plus endettée

NEW-YORK, - Mlle Rosina Mo-

la moins élevée revient à Winni-

peg. Sa dette per capita n'est que

dire pourtant que les bombarde- tare tel que l'édifice du Télépho- C'est, enfin, que dans l'enceinte s'étaient retranchés dans la Cité définitive de leur patrie.

Georges CREPEAU, O.M.I. taines de soldats nationalistes qui (Tous droits réservés par l'auteur)

19. Montréal la suit avec une dette

per capita de \$189.58. Puis vient

Toronto a une dette per capita

de \$103.32; Hamilton, de \$121.56;

na, de \$108.61 et Saskatoon, de

**DEFICIT REDUIT** 

ROME, - L'Institut national des

statistiques rapportait que le déficit

lui de la période correspondante

EN ANGLETERRE

LONDRES, — Un programme fer-

mier entraînant une dépense de

\$60,000,000 et avant le double ob-

jectif d'augmenter la production a-

gricole et d'augmenter les prix a été

Vancouver avec \$174.45.

Choses et Autres

endettée du Canada; Edmon- \$158.54; Halifax, de \$146.47; Régi-

Edmonton est des villes cana- soumis au parlement par Sir Re-

\$144.28.

# WASHINGTON, - Aidé d'une al-

location d'urgence de \$1,750,000, le drieu-Cuitrancourt, professeur de ministère de l'Agriculture des Etats-Unis redouble ses efforts, pour arrêter une invasion de sauterelles, qui peut devenir en peu de temps by Thomas Smith Sullivan, O.M.I.

Des milliers de tonnes de poison Recension des revues. sont expédiées vers la région des grandes plaines et le nord'ouest du Pacifique.

Le temps chaud et un printemps ana, le Nebraska et le Wyoming.

ejà dépensé \$3,000,000 à cette fin cette année. Il a distribué 175,000 onnes de poison et a enrôlé des milliers d'ouvriers pour répandre ce poison sur les champs. Ces efforts n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants et le congrès a voté un PRESCRIPTIONS autre \$1,750,000.

### Revue de l'Université d'Ottawa

pélican, par Monseigneur Emile Chartier, P.D., vice-recteur de l'Université de Montréal. - Mahomet fut-il providentiel? par Albert Perbal, O.M.I., professeur à l'Institut scientifique missionnaire de la Pro-

La meilleure boisson rafraîchissante

# THE GRACE

000 d'acres de terrain de ferme en tes de la radio (suite), par Soeur Angleterre n'ont pas été cultivées, Paul-Emile, S.G.C. - Octave Créet il ne restait plus que 9,000,000 mazie et le siège de Paris, par Jules d'acres pour une population de 45,- Léger. — Le don de piété, par Jean 000,000 d'habitants.

### Invasion de sauterelles aux Etats-Unis

ec ont favorisé la croissance rapile des sauterelles, particulièrement dans le Dakota nord et sud, le Mon-Le ministère de l'Agriculture a nada.

Livraison de juillet-septembre 1939

SOMMAIRE

Tristesse et poésie lyrique. Le

Depuis la Grande-Guerre, 3.000, lpagande. — Les deux fées étonnan-L'Helgouac'h, O.M.I. - Au soir de la vie, par Alexandre Faure, O.M.I., directeur spirituel de Séminaire universitaire. - Les Lettres canadiennes d'autrefois, par Paul-Henri Barabé, O.M.I., professeur d'éloquence sacrée. — Les effets jurididroit canonique à l'Institut catholique de Paris. - The Common Use Chronique. — Bibliographie. —

> Revue de l'Université d'Ottava. Revue trimestrielle.

Edition partielle, 512 pages, \$2.00 Edition complète (incluant la Section spéciale) - 796 pages, \$2.60. Adresse: Les Editions, Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario, Ca-

### PHARMACIE DUNCAN

AVENUE CENTRALE

Articles de pharmacie Bonbons, papeterie, etc. Téléphone 2155 NOUS LIVRONS

Company, Ltd. PAIN "SOM-MOR"

Chez tous les épiciers. Envoyez votre commande Devenez notre agent Prince-Albert, Sask.

Tél. 2838

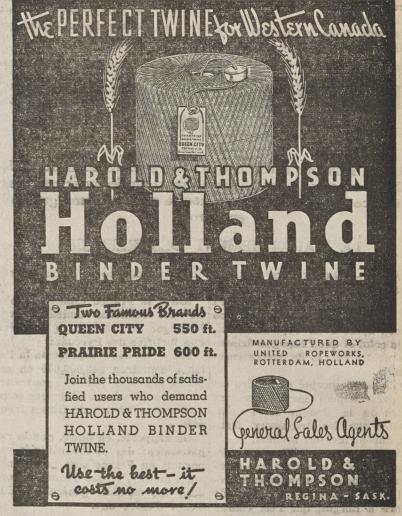



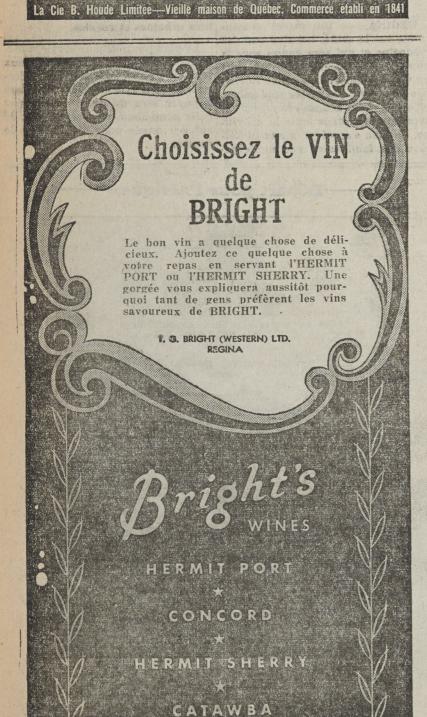

Pour avoir LE TABAC DE QUÉBEC

a son mieux, tumez -

Il est Toujours Régulier

# LE PATRIOTE

Publié par l'Imprimerie "Le Patriote" Limitée, A PRINCE-ALBERT, SASK Rédacteur: J. VALOIS, o.m.i. Gérant: C. JACQUES, o.m.i.

LE SEUL JOURNAL FRANCAIS DE LA SASKATCHEWAN

Le "Patriote" est lu chaque semaine par plus de 30,000 personnes

BUREAU: 1303, 4ème Avenue Ouest Prince-Albert, Saskatchewan TELEPHONE 2964

ABONNEMENT Un an, Canada " Etats-Unis

De la pluie! De la pluie! Non pas une averse momentanée et locale, mais une pluie tranquille, générale et persistante. . . .

La Saskatchewan n'est plus la terre maigre, grise où sifflait le vent perpétuel, mais un immense tapis verdoyant depuis les monts et les collines jusqu'aux vallons et la plaine aux horizons lointains. Le lit craquelé et mousseux des rivières ne peut plus contenir les flots qui chevauchent les uns sur les autres et se libèrent ici et là de leurs entraves pour faire de longues randonnées à traver champs et gazons. . . Les étangs, qui étalaient depuis des années leurs bassins crayeux, parsèment les vallées de surfaces brillantes fleuries de joncs et de plantes marines . . . . Les arbres rabougris, rachétiques, parce que longtemps assoiffés, se redressent, plantent vigoureusement leurs racines dans l'humus et le sous-sol attendris et distribuent aux rameaux et feuillages une sève toujours plus généreuse. Ils croissent à vu d'oeil, c'est qu'ils se hâtent de regagner le temps perdu. . . . Les blés, d'un ver sombre — signe de vitalité - poussent dru. Frêle tige, le froment en puissance, ce froment qui portera la vie à des millions d'individus et qui servira de livrées au Dieu des autels, est l'objet primordial vers lequel se concentrent l'attention fébrile du semeur et le désir cupide du spéculateur....

Transformation, métamorphose! En quelques nuits, un désert s'est transmuté en pays plantureux, en terre fertile. Ce n'est pas encore la moisson abondante engrangée a battue, mais les premices char-

Ca suffit! La joie se trahit sur toutes les figures. On oublie pour le moment, et quel moment! les sauterelles temporairement submergées et plus avides, grâce à un jeune prolongé, de recommencer leur travail destructeur; on oublie la fréquence de nuages chargés de grêle. ..., les soirs froids de mi-août qui parfois saisissent les jeunes épis et les vident de leur riche substance. . . . , et les multiples facteurs qui peuvent avarier ou annihiler tant de promesses en perspective. . . .

A chaque jour suffit sa peine ou sa joie. Aujourd'hui tout le monde de notre chère province jubile. Le sourire illumine toutes les figures. Et combien déjà ont bâti dans leur imagination des rêves à la Perrette. . . . avant même de songer, s'ils y ont songé après coup, a remercier Celui qui commande à la pluie et au vent: la divine Providence qui mène à sa guise les éléments de la nature. Un périodique angla's prêchait récemment, dans un éditorial sur la pluie, la reconnaissance, mais il n'eut pas assez d'encre pour écrire les mots: envers la divine Providence. De fait, envers qui devons-nous être reconnaissants ? Qui vient d'abreuver la glèbe ? Sont-ce les partis politiques ? Les crgenisations économiques ou financières? Assurément non! nous avons envers les autorités exemple et des enseignements d'une y découvrir les moyens de surmon-Mais les nuages du bon Dieu. Si, en quelques jours, le Tout-Puissant a constituées demandait cela. rendu aux champs la réserve d'humidité que les vents avaient aspirée Maintenant que nous savons que le Philippe Pétain, à propos des Ca- grandeur, la liberté, la substance depuis des années jusqu'à la dernière goutte, il peut aussi conjurer les roi et la reine parlent français, nadiens français, en conclusion du même et, jusqu'à l'intégrité de leur fléaux, nous épargner les orages et les tempêtes. . . , si nous savons le et le parlent bien, faisant voir ain- message qu'il a adressé au Comité pays. prier, si nous lui témoignons notre gratitude. . . . Au cri de la recon- si qu'ils l'ont appris des leur jeune. France-Amérique, à l'occasion de veur: "Notre Père, qui êtes au cieux. . . . donnez-nous aujourd'hui notre et rester cois? Allons-nous oublier versaire de cette organisation, du dans le maintien de leurs traditions manche n'est pas la vrai courtoisie. pain quotidien. . . . ," le froment dont nous avons tant besoin. Car que les souverains nous ont mon- 26 juin au 4 juillet. Apollon peut remuer la terre, y déposer le grain, mais c'est Dieu qui fait

C'est une vérité fondamentale que nous avons par trop méconnue dans le passé. Naturellement l'athée, l'incroyant a la clef du problème de la sécheresse et de fertilité: les cycles périodiques, les taches solaires, les effets lunaires, etc. . . . Et en homme logique, il ne se sent aucunement enclin à témoigner sa gratitude envers les cycles, les taches scolaires etc. . . . Il se réjonit de la pluie, s'attriste de la sécheresse, et puis c'est tout. Rationaliste, il ne pousse pas plus loin son raisonnement, ni sa reconnaissance. Quand à savoir s'il y a un agent supérieur qui préside aux lois physiques de la nature, qui met les taches dans le soleil et fait se succéder les cycles, il ne s'en préoccupe guère. . . .

Mais nous, catholiques, qui avons appris à la première page de notre catéchisme l'existence d'un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de ficatif de la visite royale, c'est qu'ella terre, maître de la nature et de tous les mondes, nous connaissons le a résolu le plus grand problème mieux; nous savons qu'il fait croître quand il veut et là où il veut. Nous du Canada, - l'unité nationale. savons que c'est lui qui nous a enseigné la formule pour demander notre pain quotidien. Il ne nous a pas ordonné de prier le soleil, la lune ou la terre, mais le Tout-Puissant, lui-même, pour obtenir notre subsis- les chemins de fer et le manque tance. . . . Peut-être, dans les années d'abondance, avons-nous par trop négligé l'obligation de la prière. Pourquoi avons-nous tant semer sans la solution de ce dernier problème récolter? Peut-être parce que nous n'avons pas su prier; peut-être en moins de trois semaines. parce que Dieu a été trop méprisé, insulté dans une campagne antireligieuse qui ne fera jamais honneur aux citoyens de la Saskatchewan être basée sur l'équité et la justice; et qui pouvait certes, comme expiation nécessaire, nous mériter séche-

Espérons que Dieu a pardonné; souhaitons que cette année les paroles du psaume 125, verse 6e, se réalisent pour tous nos moissonneurs:

"Ils vont, ils vont en pleurant,

"Portant et jetant la semence; "Ils reviendront avec des cris de joie,

"Portant les gerbes de leur moisson

Méritons par une vie plus chrétienne une abondante moisson. Un peu moins de politique humaine, un peu plus de politique divine, et nous agirons plus efficacement sur le rendement de la récolte. Joseph VALOIS, O.M.I.

## UN TRAITE DE L'ATHEISME

En fin d'avril, à Moscou, au cours superflu. Les "Sans-Dieu", dans jour où la population de langue d'une réunion à laquelle prirent l'impuissance de déployer une ac- anglaise aura saisi toute la portée part 700 fonctionnaires appartenant tion destructrice, donnent désor- des paroles royales: "Les Canadiens à la Ligue des "Sans-Dieu", sous mais la sensation d'avoir perdu tout français sont fiers, et avec raison, la présidence de Jaroslawski, il fut contrôle sur eux-mêmes et de pro- de leurs traditions et de leur landécidé de faire déployer une plus céder, dans les ténèbres de leur es- que." active propagande athée, et de pu- prit, à la recherche d'un principe Mais nous doutons que cela puisblier un "Traité de l'Athéisme". negatif, plus encore que celui qu'ils se s'accomplir en trois semaines.

Le Congrès de Gravelbourg

# "Canadiens français, mêlez-vous de vos affaires, mais mêlez-vous en"

parent du congrès de Gravelbourg, ne s'agit pas de se faire un nom et re: "Franco-Canadiens, mêlez-vous province.

sortes d'arguments la nécessité d'avoir ce congrès cette année même, intérêts; il s'agit non seulement de me de se tirer dans le dos. malgré les difficultés financières consolider nos positions, mais aussi de nos districts scolaires.

Mais allez donc faire un congrès rons travailler efficacement. venir. Pour cela, il faut se connaî- pourrions appliquer ses paroles à tation nombreuse et des délégués

Trois semaines à peine nous sé- tre et connaître nos problèmes. Il notre cause en disant à juste ti- de tous les centres français de la

vue des moyens à prendre pour l'a- EN" Or, dans les circonstances nous 18 juillet prochain une représen- diens!....

nous apporte un communiqué ou valoir et de se dispenser d'agir; VOUS EN" Eh bien c'est le temps, la question de finance crée de grosune invitation chaleureuse à ce su- nous nous réunissons, certes, pour l'occasion nous est donnée à Gravel- ses difficultés. Le problème est épicauser, mais en vue de l'étude, de bourg de nous mêler des choses qui neux pour ceux qui auront 4 à 600 On vous a démontré par toutes l'action et même de la conquête. | nous concernent, ce n'est pas le mo milles à parcourir. Mais calculons Il s'agit de défendre nos propres ment de tirer à hue et à dia ni mê- tous les sous à notre disposition, a-

d'aller de l'avant. Or, chaque an- vous avec une pointe de malice contourner les difficultés du vaya-La lecture de ces notes a pu faire née, surgissent des problèmes nou- L'A.C.F.C. n'a pas fait d'abus: le ge. Nous maudissons les gros actiongloser quelques-uns et être l'occas- veaux, des difficultés nouvelles qui dernier congrès a eu lieu en 1936) naires qui font bombance en cour sion d'un sourire sceptique. On se concernent toute la province. Et mais c'est aussi l'ère de la solida- de route lorsqu'ils se rendent à dit peut-être: "Voilà bien des jours c'est dans un congrès, où nous fe- rité et de la coopération. Cet esprit quelque réunion: alors mettons nos rons bloc ensemble que nous pour- d'unité ne peut se maintenir sans idées en pratique, allons à Gravelréunion; appelez ces rendez-vous bourg un peu en pélerin: il s'agit sans bavarder un peu! Car nous S. E. Monseigneur Courchesne di- congrès ou assemblées on conféren- d'une oeuvre patriotique et le pa- Kruschen? C'est parce qu'ils consnous réunissons justement pour é- sait aux cultivateurs de la province ces peu importe, il faut nous réu- triotisme comme toute vertu exige changer nos vues, pour exposer nos de Québec: "Mêlez-vous donc de nir pour établir un plan d'action... des sacrifices. besoins, nos difficultés, etc... en vos affaires, MAIS MELEZ-VOUS A Gravelbourg il faudrait donc le

A chaque édition, "Le Patriote" du capital politique, ni de se faire donc de vos affaires, MAIS MELEZ- Cependant nous comprenons que

lors avec un peu de bonne volonté, La mode est au congrès, dîtes- joint au sacrifice nous pourrons

"En haut les coeurs! ô Cana-

J. A. COURSOL, Ptre..

## Majestés --- et Majesté

leur représentant.

venus sains et saufs à Londres. sons et voulons parler de Sa Ma- est bien assez bon pour notre pro-Les acclamations qu'ils ont reçues jesté la Langue Française. à travers le Canada ont montré que Pour elle, le rendez-vous est à ler la langue de ses parents? Qui le peuple sait reconnaître ce qu'- Gravelbourg. une monarchie constitutionnelle a de valeur surtout en ces temps trou- siaux de l'A.C.F.C. feront une grand vera pas la nécessité de la bien ap-

Ce qui a surtout gagné le coeur dans la ville du sud. des gens est le tact et l'extrême pomontrés, aussi bien dans les pro- sur certaines dépenses pour pou- que financière? PERSONNE! grammes solennels que dans les voir trouver les frais de voyage à impromptus variés.

Pour nous, un acte, souvent refrançaise à chaque moment pro- sérieux et divertissant. pice, non seulement dans la proété souligné avec raison autant qu'- boires. avec approbation par la presse tou-

Nous avons applaudi au passage de Leurs Majestés. Nous avons même crié: Vive le roi! Vive la reine! voulant par là montrer que le Canadien français ne réside pas que

tré, peut-être involontairement, au suivre?

### Nous en doutons

Le sénateur Gustave Lacasse, de Técumseh, parlant au 60e congrès annuel des Forestiers du Canada, a déclaré que le résultat le plus signi-

"Le Canada a trois grands problèmes, dit-il. Ce sont le chômage, d'unité. Leurs Majestés ont donné

L'unité nationale, au Canada, doit sur l'entente harmonieuse des deux grandes races qui ont civilisé notre pays. Cette entente harmonieuse ne saurait exister sans le respect mutuel, la compréhension récipro-

Or, après plus de deux cents ans, il appert que l'élément anglophone est encore étranger à la langue, aux usages et aux traditions de l'élément francophone. Après deux siècles, le rapprochement n'a pas fait beaucoup de progrès.

Dans la pratique de la vie quotidienne, en provinces mixtes, le Canadien de langue française est toujours considéré comme un type, select, de "foreigner".

Pas d'entente harmonieuse aussi longtemps que l'anglophone n'aura pas modifié son attitude, et partant pas de véritable union nationale. Cette union deviendra réalité, le

Tout commentaire nous semble ont poursuivi jusqu'à présent. . . .

aussi bien du haut du Parlement que la bourgade la plus reculée, qui donc osera dire que nous pou-Nos gracieux souverains sont re- de longs jours à venir. Nous pen- vons nous en passer, que l'anglais vince? Qui donc aura honte de pardonc soutiendra l'inutilité d'une Pour elle, tous les cercles parois- deuxième langue? Qui de nous ne blés dans tant de parties du monde, effort pour envoyer des délégués prendre pour la mieux parler? Qui de nous niera le besoin des cours Pour elle, les districts scolaires de français dans nos écoles, leur litesse que le roi et la reine ont verront leurs commissaires rogner amélioration autant intellectuelle

C'est pourquoi, chaque cercle, chaque arrondissement scolaire, Pour elle, les membres du comité chaque groupe de Canadiens si peu nouvelé, de Leurs Majestés, nous exécutif, chacun dans sa sphère, nombreux qu'il soit, verra à sa rereste comme un souvenir impéris- prépareront le programme des 18 -- présentation lors du Congrès de sable. C'est l'usage de la langue 19 et 20 juillet, programme à la fois l'A.C.F.C. à Gravelbourg et tiendra, non seulement à être présent à ses Pour elle, les "Gravelbourgeois", assises, mais aussi à participer à prétention, ni de l'affectation, ce vince de Québec, mais dans chaque nous recevront magnifiquement et toutes les discussions, à toutes les n'est pas une série de phrases qui province où l'élément de notre race nous feront oublier quelques-unes propositions tendant à faire de Sa se trouvait représenté. Cet acte a de nos peines, certains de nos dé- Majesté la Langue Française, une reine parmi les reines!

JEAN.

### Et si le roi c' la reine jugent à l Pétain et les Canadiens français

dans Québec. Nous l'avons fait avec ce ne devons-nous pas à la nation que leur juste fierté à cet égard les joie et conviction. Le respect que qui peut offrir en notre temps un incitât à méditer un tel exemple et telle portée?" s'écrie le maréchal ter la crise profonde qui menace la

tenus dans leurs efforts jusqu'à la fié la grandeur française.

Français songent-ils, à rechercher à la prospérité".

PARIS, - "Quelle reconnaissanc- le secret de cet essor? Je voudrais

aux Etats-Unis", écrit le maréchal pratiquant les verius qu'elle exige. enlèvent pour une autre. C'est ainsi qu'ils ont surmonté tou- Surveillez une personne quand "Dans leur actuel désarroi, les tes les difficultés et sont parvenus elle est excitée ou distraite. Sa con-

### La courtoisie commence à la maison

Les petites courtoisies sont comme des petits ressorts, qui adoucissent les contrariétés des relations humaines, comme de l'huile dans les roues de la vie familiale, la vie sociale ou la vie publique. La courtoisie égaye la maison, donne du plaisir à la vie sociale, adoucit les relations de l'employé avec son maître, du marchand avec ses clients, des médecins avec leurs patients, etc.

vé en pratique. Ce n'est pas de la doivent être répétées selon que l'occasion se presente. Le plus beau permanent ou le meilleur tailleur ne peuvent cacher un manque de courtoisie. Les riches demeures et les belles automobiles re dissimulent pas l'insolence. Car la courtoisie, la politesse vraie et habituelle, provient de la vertu de charité et défend l'offense obstinée, la contrariété ou l'embarras de qui que ce soit. Elle devient une qualité inséparable de la personne vraiment courtoise. Elle influence les paroles et les actions en tout temps et en tout lieu.

La courtoisie qui est mise et enfamiliales. Par-dessus tous les obs- Les gens vraiment courtois sont moins naturellement notre marche ravie que les Français ont réappris ces, ils ont gardé intact le sens de le garçon de livraison ou le boul'incroyable destinée de ces 65,000 la famille, parce qu'il était fondé cher qu'avec le président de la Ran-Notre salut n'est pas complet! Il Français, abandonnés par le Traité sur cette même conception spiri- que. C'est la chose la plus simple a encore une autre Majesté à aller de Paris en 1763, sur les rives du tualiste de vie, et sur les mêmes au monde que de reconnaître la rencontrer, à faire triompher, pour Saint-Laurent, oubliés pendant plus principes de devoir, de discipline, fausse courtoisie. Remarquez les d'un siècle de la mère-patrie, mais de morale et de dévouement, sur hommes ou femmes qui choisissent lesquelles ils témoigneront une apréalisation de ces admirables grou- "Profondément attachés aux cou- parence de courtoisie. Ce sont les pes canadiens-français, d'aujour- tumes, à la langue, à la foi de leurs gens qui se revêtent de courtoisie d'hui, qui comptent plus de cinq pères, ils sont restés opiniâtrément comme ils se revêtent d'habits de millions d'habitants au Canada et fidèles à la terre nourricière, en cérémonie pour une occasion et les

La courtoisie, c'est être bien éle-

duite révèlera beaucoup. Si la cour-

# Monument historique



La population de St-Hyacinthe, Québec, a érigé le monument ci-dessus, à l'entrée du cimetière du collège du Sacré-Coeur à la mémpire des 46 victimes de ce tragique incendie. De chaque côté du monument, se trouvent les noms des frères et élèves qui ont perdu la vie au cours de cette conflagration.

### CLOUE AU LIT PAR LE LUMBAGO

Souffrait depuis des semaines

Inspiré par l'idée de rendre service à ses semblables, un homme qui avait souffert terriblement du lumbago écrit ce qui suit:

"Je souffris de lumbago et, durant des semaines, je fus cloué au lit, incapable de me lever. Je me fis traiter, mais cela ne soulagea guère la douleur. C'est alors qu'un ami me recommanda les Sels Kruschaque matin pour obtenir le soulagement de la douleur qui me mangeait le dos. J'en prends donc tous les matins depuis lors et je puis dire que maintenant je me porte à merveille, grâce à Kruschen". C. B.

Comment se fait-il que dans nom bre de cas le lumbago, le mal de dos, le rhumatisme et la mauvaise digestion cèdent devant les Sels tituent une combinaison de sels minéraux essentiels pour le bien-être du corps humain. Chacun de ces sels remplit une fonction particulière et, grâce à l'ensemble, l'estomac, le foie, les reins et le système digestif se trouvent remarquablement tonifiés.

toisie est réelle, elle continuera active. Mais si elle est prétendue, elle disparaîtra sous la violence ou l'excitation.

Il a souvent été dit, et dit vrai, que la bonne éducation acquise à la maison, reste toujours apparente. Cette éducation est surtout responsable pour la cour!oisie ou le manque de courtoisie dans la vie adulte. Elle est importante, essentiellement importante. Si les parents veulent que leurs enfants deviennent des hommes et des femmes courtois, capables de prendre place parmi des gens cultivés, d'être habituellement doux et gentils dans leurs relations avec les autres, le procédé doit être commencé à la maison et commencé auand l'enfant est jeune. La négligence des parents sera évidente dans la conduite des enfants. La négligence de cet entraînement, dont une partie est nécessairement l'exemple des bonnes manières, et la courtoisie pratiquée par les parents et autres adultes dans la famille, sera certainement évidente dans la conduite des enfants. La négligence des parents sera évidente premièrement aux voisins, ensuite aux maitres ou maîtresses, quand les enfants commenceront l'école. Il y a des parents qui s'imaginent que leur néaligence sera corrigée par les maîtres ou maîtresses; qui pensent que leurs erfants deviendront polis rentrer chez nous la célébration du trentième annité des Canadiens français réside levée comme des vêtements de ditréanentement des canadiens français réside levée comme des vêtements de ditréanentement des canadiens français réside levée comme des vêtements de di-Ces parents sont dans l'erreur. Les "C'est avec une fierté étonnée et tacles et contre toutes les influen- aussi gracieux avec la marchande, premières impressions sont les plus ceront et enlumineront toute la vie des enfants. Onelques enfants exceptionels triompheront des inconvénients d'un mauvais commencement. Mais en général les enfants qu'une vitalité prodigieuse a sou- lesquels leurs ancêtres avaient édi- et recherchent les personnes pour qui apprennent la courtoisie et les eux n'acquièrent qu'une politesse superficielle, qui s'affichera lorsque la fierté prétentieuse le demandera. Ce qui a été enseigné ou négligé d'être enseigné pendant la jeunesse, sauf de rares exceptions. se manifestera dans la conduite de l'homme ou de la femme. Que les parents le sachent ou non, la conduite de leurs enfants dira au monde de quelle sorte de famille ils viennent. Ce que sont les parents, ce qu'ils enseignent par paroles ou actions sera facile à reconnaître. Un lys peut pousser dans un marais et du lierre sauvage, dans le jardin le mieux enretenu. De temps en temps un enfant gracieux est decouvert dans une famille de mauvaise conduite et un tapageur dans un famille raffinée. Mais ce sont de rares excep-

Pour enseigner la courtoisie, les parents doivent, en premier lieu, être courtois eux-mêmes. La maison qui est riche en courtoisie est bénie de Dieu. Car la vraie courtoisie vient de la charité et du respect que nous devons avoir pour nos semblables, comme enfants de Dieu et héritiers de son royaume. Il peut y avoir de la pauvreté ou de tristesse, mais il y aura aussi la paix, la paix du Christ, trésor inestimable.

> Yvonne PARENT Laventure, Sask.

### PREPARATIFS POUR LE CONGRES DE NICE

PARIS, - La campagne préparatoire au trente-cinquiume congrès eucharistique international qui se tiendra à Nice en septembre 1940 vient de commencer dans toute la France catholique.

the till on the constitution on to love or

# 

N sait tout l'amour et tout l'in-térêt que Pie XI portait aux Catacombes. C'est vers cette Rome souterraine qu'il jeta les yeux au jour même de son élection. Et le grand Pontife a réalisé

dans le champ de l'archéologie chrétienne une oeuvre magnifique, une oeuvre immense, en développant le culte envers les tombes des saints martyrs, en intensifiant les fouilles entreprises dans les Catacombes pour la conservation et la résurrection de plus anciens monuments de l'Eglise, en donnant une vigoureuse impulsion à l'étude scientifique des premiers cimetières chrétiens. Et l'on comprend que Pie XI ait mis

un point d'honneur à ce que, dans les accords du Latran, fût inscrite cette clause : "Est réservée au Saint-Siège la disposition des Catacombes existant dans le sol de Rome et dans les autres parties du territoire du royaume, avec, comme conséquence, la charge de leur garde, de leur entretien et de leur conservation; il peut donc, moyennant l'observation des lois de l'Etat et le respect des droits éventuels des tiers, procéder aux fouilles opportunes et au transfert des corps saints. La Cité du Vatican s'étend jusqu'au fond des Ca-

Pie XII qui, pendant ces neuf dernières années, fut le secrétaire d'Etat, le collaborateur intime et constant, le confident de Pie XI, continuera et développera en faveur des Catacombes la grande ceuvre de son illustre prédéces-seur et apportera à ce précieux patrimoine de toute la grande chrétienne le même amour, le même intérêt.

A ce Pontife, d'une très haute culture, l'archéologie chrétienne n'est pas plus étrangère que les autres sciences ecclésiastiques.

Dan Eugenio Pacelli reçui le saccedoce à Rome, le 2 avril 1899. L'OSSER-VATORE ROMANO a reproduit son image d'ordination. La rare élégance du texte latin fait pressentir l'éloquence du cardinal. Au-dessus de ce texte, une enluminure d'or encadre le monogramme constantinien. Le choix de chiffre, si fréquent sur les inscriptions, n'est-il pas une preuve de l'intérêt que le jeune abbé Pacelli portait aux Catacombes?

C'est à la Procure de Saint-Sulpice qu'il prépara ses ordinations. Il eut rour directeur Mgr Dufresne (aujourd'hui supérieur du Grand Séminaire d'Angers), qui était un "catacombiste" fervent, un passionné de l'archéologie chrétienne.

Il n'était que séminariste. Et déjà il avait commencé à fréquenter, au pa-lais Farnèse, le directeur de l'école française, Mgr Duchesne, dont il savait goûter la vaste érudition et apprécier l'enseignement sur l'Eglise primitive et ses monuments. Mgr Duchesne ne l'appelait-il pas "le charmant Pacelli"?

S'intéresser à l'archéologie chrétienne à Rome même, sous la conduite de tels maîtres, c'était une grace de choix que Don Eugenio Pacelli ne négligea pas. Son esprit très ouvert ne pouvait man-quer de saisir l'importance de cette science, ses rapports avec la défense du dogme et avec l'histoire de l'Eglise primitive. Sa connaissance du passé lui faisait mieux saisir la grandeur de profondément attachée et toute dé-

Il prit part aux réunions de la SO-CIETE DES CONFERENCES D'AR-CHEOLOGIE CHRETIENNE, présidée par Mgr Duchesne. Le compte rendu imprimé des travaux de cette Société pour l'année 1899-1900 porte sa signature parmi trente autres.



Sa Sainteté Pie XII

(Première photographie approuvée par le Saint-Père)



M. Marucchi faisait alors aux étudiants de la Procure de Saint-Sulpice conférences hebdomadaires qui étaient rédigées et polycopiées, et un exemplaire était rem's à l'abbé Pacelli. Les notes furent l'origine des trois vo-lumes : ELEMENTS D'ARCHEOLOGIE CHRETIENNE, publiés par M. Maruc-

Volontiers, Mgr Pacelli visitait les Ca-tacombes. Il y descendit plusieurs fois avec Mgr Dufresne. Et il assistait, quand il le pouvait, aux fêtes organisees dans les cryptes souterraines par les CULTORES MARTYRUM.

Après une absence de douze ans, Mgi Pacelli revint à Rome. Secrétaire d'Etat de Pie XI, le cardinal Pacelli donna bien des témoignages de l'intérêt qu'il portait aux Catacombes

A l'occasion du XVe centenaire du Concile d'Ephèse, qui condamna l'hérésie de Nesterius et proclama la maternité divine de Marie, le cardinal Pa-celli, PATRONUS du collège des CUL-TORES MARTYRUM, venait, le jeudi 10 décembre 1931, à la Catacombe de ter le TE DEUM dans la basilique reconstruite de Saint-Silvestre, qui, en 432, avait accueilli la tombe de saint Célestin, le Pape du Concile d'Ephèse, et pour vénérer, dans les galeries souterraines, les plus antiques images de la Madone, qui attestent la foi romaine en la Vierge Mère de Dieu.

En 1932, Pie XI nommait - selon les

prescriptions de la récente Constitution DEUS SCIENTIARUM DOMINUS son éminent secrétaire d'Etat grand chancelier de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne, créé en 1925 et confié, dès l'origine, à la direction si sage et si heureuse de Mgr Kirsch. Le jeudi 28 avril, le cardinal Pacelli prenail possession de sa noble fonction de chancelier et prononçait à cette occa-sion un mémorable discours. Après avoir rappelé les deux Rome, la Rome païenne et la Rome chrétienne, dont les monuments se rencontrent sur le même terrain, après avoir célébre les gloires de l'ARCHEOLOGIE DE LA

VIE, il ajoutait:

L'archéologie sacrée, don' le centre monumental est Rome, mals dont les rayons s'étendent à tout l'antique monde remain, réunit en un corps, étudie, recherche, s'applique à rechercher les monuments — sous terre comme à la surface du soi — et les documents de cette vie chrétienne dans ses origines et dans son développement historique, doctrinal, artistique, iconographique un mot, aux sources premières du grand fleuve de vie, d'autorité, de vérité, de sainteté, de ri'es et de figurations, qui alimente l'Eglise et auquel s'abreuvent les brebis du troupeau du Christ.

Pie XI ne s'est pas contenté d'imprimer un nouvel élan aux travaux de la Commission pontif cale d'archéologie sa-Il a voulu que tous les fidèles

s'intéressent aux Catacombes, contribuent par leur générosité à leur entretien et aux grandioses entreprises qui ramèneront à la lumière les sépulcres des martyrs et arracheront ses secrets

les plus précieux à la Rome souterraine. Aussi, une Association des AMIS DES CATACOMBES ROMAINES futelle fondée, qui a pour but, par les of-frandes ou la cotisation annuelle de ses membres, d'aider le Saint-Siège à "rechercher, conserver, augmenter le patrimoine religieux et archéologique que l'Eglise possède dans les Catacom-bes romaines". Et, dès l'origine. elle recut cette Bénédiction autographe du Saint-Père:

Vraiment bénis et bienheureux ceux auxquels le Roi divin, du fond des Catacombes empourprées du sang de ses glorieux martyrs, embaumées par les lis de ses admirables vierges, consacrées par la piété héroïque de ses premiers fi-dèles, adresse l'enviable parole : C'EST VOUS QUE J'AI APPELES MES AMIS.

Grâce aux précieux concours qu'elle trouva à Rome et à Paris, la France fut la première nation à créer une section des AMIS DES CATACOMBES RO-MAINES. L'an dernier, pour son 10e anniversaire, le cardinal Pacelli nous exprimait la satisfaction et les encou-

ragements du Souverain Pontife: Sa Sainteté, écrivait-il, ne pouvait que se réjouir de voir ses di-rectives en matière d'archéologie sacrée reçues et mises en pratique avec un si filial empressement parmi les catholiques de France.

Pour le nombre et la générosité des adhérents qu'elle a déjà réunis, pour la publication de son BULLE-TIN et pour les travaux qu'elle a

exécutés dans la Catacombe de Saint-Sébastien à Rome, la section française des "Amis des Catacombes" mérite un particulier éloge : le Souverain Pontife se plaît à féli-cite: tous ceux qui ont eu une part dans la réussite de ces initiatives. De tout coeur il s'associe à l'anni-versaire que l'Association fête en ces jours, et, afin de donner un témoignage de sa bienveillance qui soit en même temps un encouragement à poursuivre l'oeuvre de science et de piété entreprise avec tant de succès, il envoie volontiers à tous les membres, spécialement aux dirigeants, une large Bénédiction apostolique...

Et pour montrer combien il s'intéressait lui-même à notre Association, le cardinal Pacelli ajoutait ces paroles:

Veuillez agréer, avec l'expres-sion de l'intérêt très particulier que je porte presonnellement à l'Association, les voeux très sincères que je forme pour son extension toujours accrue.

Tout dernièrement, le 8 févrer de cette année, ayant reçu le BULLETIN de l'Association, il daignait nous faire écrire par S. Exc. Mgr le nonce aposto-

Très sensible à cette délicate attention, Son Eminence m'a chargé de vous exprimer ses vifs remerciements et de vous féliciter du projet que vous lui avez manifesté de profiter des célébrations commémoratives du 10e anniversaire de l'Association pour en augmenter l'activité et le rayonnement.

> PIERRE MARANGET, secrétaire des "Amis des



"Maison des Catacombes" et l'avenue Pie IX.

### Les catacombes de Saint-Calixte

"Cella Tricora" des Se Zéphirin et Tarcisius.

Courtoisie de "L'Action Catholique"

### A CASTEL-GANDOLFO

On annonce que le Souverain Pontife quittera Rome pour Castel-Gandolfo le 1er juillet prochain. Le Pape y séjournera jusqu'à la miseptembre. Pendant son séjour à tife continuera à accorder des au-

### L'action du Saint-Siège en faveur de la paix

une mise au point au sujet de certains commentaires publiés à l'étranger, en relation avec le récent discours du Pape et l'action du Saint-Siège en faveur de la paix:

"Si tout ce qui a été écrit à ce propos permet de se rendre compte

quelle mesure ce fait peut profiter de Jeanne d'Arc. à la cause de la paix.

mentaires qui ont voulu voir, dans plusieurs passages du discours pro- gion et de la civilisation a levé Vatican, sont le produit de la fan-Castel-Gandolfo, le Souverain Pon- en faveur de telle ou telle politique et du maire de Vittel. Il souligne, rivalités territoriales."

### L''Osservatore Romano' publie L'Osservatore Romano' et l'accueil fait par la France au cardinal Villeneuve

Dans de substantiels comptes rendu vif intérêt que l'on attache à la dus qu'il publie en première page, France. sollicitude du Saint-Père en faveur l'"Osservatore Romano" met en rede la paix, déclare l'organe du Va- lief la cordialité de l'accueil que les Le comte Dalla Tore insiste sur ait adressé de nouveaux messages déclare-t-on, qui permet d'espérer

vérité et nous ne savons pas dans leneuve, légat pontifical aux fêtes Pape, le cardinal Villeneuve, qui ve- informations publiées dans une par-

Le journal au Vatican relate la Il en est de même pour les com- cérémonie du Vittel et reproduit ce pays où la semence de la reli- effet, dans les milieux autorisés du certains passages du discours du noncé par le cardinal en réponse et a été moissonnée par des pion- taisie de certains journalistes. Souverain Pontife, des allusions aux paroles du préfet des Vosges niers à l'ombre de Notre-Dame. suffit de rappeler les paroles même l'éminent prélat au rôle réservé à aperçut ce qui dans l'âme de tous action sur le plan indiqué par Pie du Pape où celui-ci affirmait qu'il la France dans le rétablissement de les chrétiens ne meurt pas et malne pouvait se lier à des intérêts la paix et le rappel par le cardinal gré tout réapparaît: le Christ." particuliers ni intervenir dans des du message pascal du Pape et, plus particulièrement, le passage dans lequel Pie XII a préconisé la paix des âmes pour obtenir la paix intérieure, condition nécessaire de la paix extérieure.

Le journal reproduit également les déclarations faites par le cardinal Villeneuve à la presse française, et dans lesquelles le légat pontifical a exprimé sa satisfaction pour l'accueil qui lui a été réservé en

se réaliser ne correspond pas à la ses ont fait partout au cardinal Vil- réservé par la France au légat du principaux pays, contrairement aux les nations.

nait du Canada français:

"Il venait, poursuit ce journal, de

L'archevêque de Québec, qui ar- entend persévérer dans l'action en

### L'action du Vatican pour la paix

(LA CROIX)

Les sondages que le Saint-Siège a entrepris le mois dernier auprès de certaines puissances en vue de ment, dans les mêmes milieux, l'imfrayer la voie à une détente en Eu- pression favorable produite au Varope se poursuivent normalement; tican par l'accueil qui a été réservé mais il est inexacte que le Pape à l'initiative pontificale, accueil,

tie de la presse étrangère.

Ces informations assure-t-on, en

En réalité, « Saint-Siège, qui des nations européennes sur les sur les préoccupations que lui inspire la situation internationale, sur la crainte que les dissentiments actuels ne s'aggravent au point de dégénérer en conflit sanglant.

A ce propos, on souligne vive-

### Le cardinal Villeneuve consacre une journée au souvenir du saint fondateur des Oblats

MARSEILLE, — Le cardinal Vil- appartenait le cardinal Villeneuve

qui est la plus vieille fondation de Oblats dont le Père provincial Gacet ordre, la maison-mère, primiti-ben lui a fait les honneurs. Le carvement fixée à Marseille, ayant été, dinal a visité rapidement l'aristodepuis, établie à Rome.

leneuve a consacré une journée au avant d'accéder au siège archiépissouvenir de Mgr de Mazenod, fon- copal de Québec. Il y fut reçu par dateur de l'ordre des Oblats et pro- le Père supérieur Espenon. Puis le tecteur d'Emilie de Vialar qui vient cardinal s'est rendu à la cathédrale d'être béatifiée solennellement à sur la route d'Aix-en-Provence où reposent les restes de Mgr Mazenod, Le cardinal-archevêque de Qué- fondateur de l'ordre des Oblats de bec a pris contact avec les catho- Marie Immaculée, en 1826, et de la liques marseillais à l'occasion de bienheureuse Marie de Vialar, dont la messe qu'il a célébrée à la basili- l'éminent prélat avait comme disque Notre-Dame de la Garde qui tingué le rayonnant destin spirituel domine toute la grande cité et le et qu'il soutint de ses conseils et de grand port français de la Méditer- sa foi lorsque, après les difficultés ranée. Le cardinal a été reçu au survenues lors de son apostolat en seuil de Notre-Dame de la Garde Afrique du Nord, immédiatement par Mgr Borel, recteur de la basi- après la conquête française de l'Allique, protonotaire apostolique, en- gérie, la future bienheureuse revint touré d'un nombreux clergé et des en France. Le cardinal Villeneuve chanoines du chapitre. De nom- s'est recueilli et a prié devant les breux fidèles se pressaient dans la deux tombeaux. Au début de l'aprèsgrande nef. A l'issue de la messe, le midi, le cardinal a quitté Marseille cardinal a visité le célèbre sanc- pour Aix-en-Provence. Accompagné tuaire des marins méditerranéens et de Mgr Borel, recteur de la basiliadmira la tour au haut de laquelle que de Notre-Dame de la Garde, rese dresse l'immense statue de la présentant l'évêque de Marseille, le Vierge, bénissant et le port et la cardinal Villeneuve est arrivé dans mer, que les voyageurs venant d'Ex- la capitale historique de la Proventrême-Orient ou du Levant aperçoi- ce en fin d'après-midi, après un vent de plusieurs kilomètres en mer voyage en automobile à travers la avant même de pouvoir distinguer plaine vallonnée de la sèche Provence, semée de fermes aux murs clairs et de bouquets d'oliviers au Le cardinal Villeneuve s'est en- feuillage argenté. Il s'est immédiasuite rendu à la maison des Oblats, tement rendu à la maison des cratique ville universitaire proven-Il fut reçu dans la vieille maison cale qui en raison du murmure perà laquelle s'attache le souvenir de pétuel des eaux vives, a mérité le la création du même ordre auquel surnom de "la ville aux fontaines",

### L'ambassadeur des Etats-Unis et sainte Jeanne d'Arc

Les cérémonies se sont multi- rendu hommage à sainte Jeanne gouvernement était représenté. A maine." Rouen, c'est l'ambassadeur des Etats-Unis à Paris, M. William Bullitt, qui a présidé la fête de Jeanne

Vieux-Marché. L'Ambassadeur, qui ralluma la côtés le maire, le préfet et l'archeun bref discours où, après avoir s'y déroula.

pliées, le 21 mai. A Paris le Cardi- d'Arc, il dit en terminant: "L'unité nal Baudrillart a présidé la fête de et la sérénité de la France, aujour-Notre-Dame du Liban, à laquelle le d'hui, font honneur à la race hu-

L'ambassadeur suivit le cortège qui se rendit au bord de la Seine d'Arc, où l'on commémore son mar- pour y jeter des fleurs à l'endroit tyre sur le bûcher de la place du où les cendres de Jeanne furent novées, puis il se rendit à la Cathédrale, où, accueilli ainsi que les autorités civiles et militaires par veque, prononça, à cette occasion, ville, il assista à la cérémonie qui

### Les universitaires catholiques

Le 18ème congrès internatio- des Pyrénées. nal de "Pax Romana" se tien-Beaussart conduira la délégation

pera de mettre sur pied un système des chrétiens, mais une affaire d'échanges intellectuels entre les chrétienne".

jeunes catholiques des deux côtés

"La délégation européenne à

dra aux Etats-Unis - Mgr New-York, nous dit-il notamment, comprendra de 100 à 150 membres, dont 30 français. Pourquoi avonsnous décidé de tenir le dix-huitieme congrès en Amérique? D'abord PARIS - Les universitaires ca- parce que, depuis trois ans, le moutholiques du monde entier vont é- vement universitaire catholique est tudier aux Etas-Unis le rôle de l'é- en plein essor outre-Atlantique; en tudiant dans l'action catholique. suite, parce que la Catholic Univer-C'est Mgr Beaussart, évêque-auxi- sity of America célèbre en 1939 le liaire de Paris, qui conduisra la cinquentenaire de sa fondation; en-délégation française au dix-huit- fin et surtout, parce qu'il fallait ième congrès international de Pax montrer une bonne fois que Pax Romana. Le vice-président fran- Romana est un mouvement mondial çais de cette organisation est Ro- dans lequel les deux Amériques ger Millot, qui partira prochaine- jouent leur rôle. Créer une civilisament pour l'Espagne, où il s'occu- tion chrétiennne, ce n'est pas faire

### Les catholiques et la vie corporative

res et éditeurs ont ainsi fait dire une messe pour le repos de l'âme Germain-des-Près, à Paris. Le di-manche précédent, la Confédéraou contre telle ou telle politique. Il en particulier, l'allusion faite par rivait dans cette France nouvelle, y faveur de la paix, maintient cette tion française des professions, importante association de patrons caa prononcé tout récemment devant une messe à l'occasion de l'ouverles membres du Sacré-Collège, à sa-ture de la Foire de Paris. Le Convoir que le Pape insiste auprès de seil municipal et la Chambre de quelques hommes d'Etat des gran-Commerce de Paris s'y étaient fait officiellement représenter.

> Le 21 mai, à Arcachon, le 20e riale en date du 13 mai, les deux Congrès de l'Union nationale des paroisses civiles de Rogersville et Anciens Combattants a eu sa messe de Hardwicke feront désormais parsolennelle, dite sur la plage, sous la tie de l'archidiocèse de Moncton. S. présidence de Mgr Feltin, arche- E. Mgr L.-J. Arthur Melanson, par yêque de Bordeaux.

> Calais, à Béthune, 30,000 syndiqués niutti, Délégué apostolique, incachrétiens solennisaient, en assistant à la messe au Jardin des Sports, la

> C'est devenu une habitude en Mais de ces réunions, la plus curieumonie religieuse, généralement mê- tive du Congrès National des Avome de l'assistance à une messe spéciale, toutes les grandes réunions corporatives. Le 16 mai, les librailier, ancien avocat lui-même du Barreau de Paris, le jour de Saint-Yves, "cet avocat, dit l'orateur, qui de leurs confrères en l'église Saint-Germain-des-Près à Paris La di-de leurs confrères en l'église Saint-et que l'Eglise a placé sur ses au-

### LE DIOCESE DE MGR MELANSON A ETE **AGRANDI**

Moncton, N.-B., - Par un décret de la Sacrée Congrégation Consistoune délégation apostolique spécia-Ce même jour, dans le Pas-de- le de S. E. Mgr Ildebrando Anto-

# M. Omer Héroux

de l'Université d'Ottawa dans l'esprit qui l'a inspiré. Pour n'en citer qu'un, l'"Evénement-Journal" félicite la grande institution ontarienne d'ajouter à la liste de ces docteurs "un nom qui évoque une magnifique carrière et une oeuvre admirable". Cet honneur, rappelle-t-il, M. Héroux le mérite d'autant mieux de la part d'une maison de haut enseignement qui n'est pas dans nos frontières, que notre estimable camarade prêche la constitution dans le Québec d'un groupe très fort qui puisse venir en aide de façon efficace aux autres groupes francais dispersés à travers le Canada et même des Etats-Unis.

"C'est pourquoi, continue notre le et morale. confrère, il (M. Héroux) promène ses regards sur tout le sol canadien. même en pays américain... Il s'intéresse à tous les efforts des groupes canadiens - français, enregistrant leurs victoires, parfois déplorant certains défaits. Son désir est de oréer un courant de sympathie commune, d'établir une sorte de liaison entre les Canadiens français de toute l'Amérique... La politique l'intéressant peu en soi, c'est à la vie réelle que vont ses préocupations. Il sait qu'aucun texte de loi nadien français."

Héroux. Elle présuppose une re- contact quotidien depuis un quart cherche de l'information toujours de siècle nous a appris sur le compen éveil, et des qualités d'esprit tout le du nouveau docteur. Mais dès deaussi remarquables que les qualites main, peut-être cet après-midi mêde coeur. Tous les journalistes qui me, M. Héroux se remettra à sa beont été en contact avec notre cher sogne; et ce serait manier le pavé camarade lui envient sa puissance de l'ours que de lui faire des comde concentration, ce don de lire au pliments qui le rendraient mal à bout des yeux et de repérer pour- l'aise et malheureux. Jamais, en eftant du premier coup le passage es- fet, n'a-t-on parlé avec autant d'àsentiel dans un article d'informa- propos de modestie que lorsqu'il tions ou de commentaires et de consigner ce renseignement dans le vie professionnelle, il l'a passée à fichier le plus pratique qui soit: mettre en valeur, avec ce tour de une mémoire infaillible qui lui plume d'une souveraine élégance fournit au moment précis où il en que nous souhaiterions bien avoir a besoin les faits, les dates, les en ce moment, le mérite des autres

L'extraordinaire verdeur physi- n'a vu, ni même soupçonné le sien. que de M. Héroux, vigueur physi- Comme toutes les vertus, cette que qui n'a pas connu de défaillan- modestie a sa récompense: tous se n'est que le reflet de cette vivacité mentale plus extraordinaire en-

C'est l'honneur de notre rédacteur en chef, c'est l'honneur de la

L'absence de M. Omer Héroux, profession dont il est peut-être le créé docteur en droit honoris cau- doyen dans notre presse, dont il sa de l'Université d'Ottawa, nous est assurément le prototype le plus met plus à l'aise pour parler de lui parfait, d'avoir mis ces dispositions de même que des éloges que l'en- extraordinaires, cette information semble des journaux français de encyclopédique, cette puissance de la province et du dehors — ceux synthèse, cette clarté et cette raqui partagent ses idées comme ceux pidité d'exposition, au service du qui sur certaines questions politi- noble idéal que notre confrère de ques ne pensent pas comme lui - l'"Evénement-Journal" a bien marqué. Depuis quarante ans, dont près Ces journaux interprètent le geste de trente chez nous, il sert la même cause avec une fidélité sans éclip-

se, avec un enthousiasme qui reste, sous ses cheveux blancs, le même qu'il était à vingt ans. C'est aussi la récompense de cette ferveur et de ce désintéressement, que cette extraordinaire constance dans l'effort, que ce perpétuel renouvellede courage, en dépit des déboires et des trahisons possibles. Il suffit à M. Héroux de reprendre contact avec ces groupements dont il veut le progrès et la stabilité, de reprendre contact par la simple lecture des journaux ontariens, manitobains, albertains, néo-écossais, franco-canadiens, pour retouver tout aussitôt, comme le dieu de la légende, sa pleine vitalité intellectuel-

A notre tour, nous remercions de tout coeur l'Université d'Ottawa, d'honorer, en M. Omer Héroux, le journaliste qui a fait de sa profession un sacerdoce et de toute sa vie un exemple. Nous prions aussi nos confrères, qui montrent tant de joie et tant de fierté à louer cette institution de son heureux choix, d'agréer notre gratitude émue.

Témoins quotidiens du labeur, - heureux parce que le désintéressement qu'il y apporte lui donne ne peut assurer la survivance d'un toutes les raisons de l'estimer et de peuple, que cette survivance sera l'aimer, — témoins quotidiens du l'oeuvre personnelle de chaque Ca- labeur heureux de notre cher aîné, nous savons combien sont justes Ainsi est clairement désignée l'im- ces éloges. Nous serions tentés d'y mense tâche que s'est assignée M. ajouter, en nous servant de ce qu'un dans tous les domaines. Jamais il

ces depuis plus de quarante ans camarades, voire tous les employés qu'il se livre à notre rude métier, de cette maison, des plus importants aux plus humbles, des plus vieux aux plus jeunes, le tiennent pour un ami.

LE "DEVOIR"



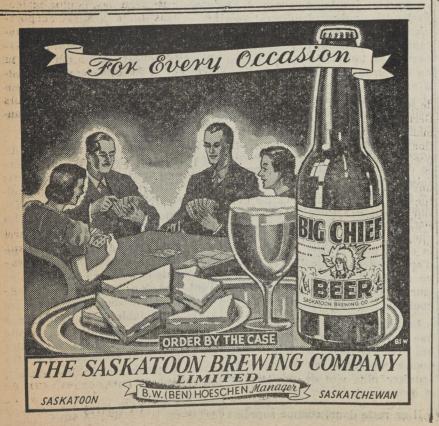

# Ce "GRENADIER" pèse 33 tonnes



L'avion "Grenadier" en construction à Rochester, Angleterre. Ce vaisseau aérien sera probablement utilisé lorsque la British Company inaugurera son service transatlantique de poste et de passagers vers le Canada et les Etats-Unis. Cette aéroplane mesure 103 pieds de longueur et pèse environ 73,000 livres. Sa vitesse sera de 200 milles à l'heure.

### L'ENSEIGNEMENT DE L'AGRICULTURE DANS LE QUEBEC

MONTREAL, - "Le besoin de fait de plus en plus sentir, et le espagnoles et en chrétiennes". gouvernement provincial étudie à fond la question", a déclaré l'hon.

du Québec se tournaient de plus en D'autres affiches disent que c'est plus vers les travaux de la terre un sacrifége pour une femme d'ent enseigner les vrais principes démopour assurer leur subsistance.

### Pour des modes chrétiennes au pays de Franco

BURGOS, - La presse du géné-'enseignement de l'agriculture ralissime Francisco Franco a exdans les campagnes du Québec se horié les femmes à "s'habiller en

Des affiches posées sur les vitri-M. Bona Dussault, ministre de l'a- nes des magazins disent: "Sortir sans bas n'est pas esthétique ni Il a décidé que les populations joli. C'est maconnique."

trer à l'église sans bas.

### LE SCOUTISME

REGINA, - Patterson, premier ministre de la Saskatchewan, a fait l'éloge du scoutisme, lors d'une conférence des principaux officiers de

M. l'abbé Branch présenta les voeux des Boy Scouts catholique de tance de cette organisation pour

# A l'Exposition de New-York



Notre vignette montre l'importance de l'acier dans la construction des édifices modernes.

### UNE ENTENTE POSSIBLE ENTRE BERLIN ET MOSCOU

sont à élaborer une formule qui, cou, dont le cours est biennal, et à titre d'exemple, l'histoire du parcommercial entre Berlin et Mos- les agents et les dirigeants commu- pays, l'économie politique, le lénides négociations.

son retour à Moscou.

### L'ECOLE DE GUERRE CIVILE A MOSCOU

BERLIN, - Des diplomates et communistes, on a parlé, à plu- des élèves. Parmi les matières enmeuble à quatre étages a été spé- tion organisatrice, la doctrine synnement au sujet de négociations à européens, on compte des chinois, armes à feu, et le lancement de des japonais, des nègres, etc.

Les enseignants de la section finlandaise sont des communistes finlandais très connus. Le plus grand Dans une procès qui se déroula secret est gardé, aussi bien sur le à Turku, en Finlande, contre 18 nom des professeurs, que sur celui. des experts commerciaux allemands reprises de l'école Lénine, de Mos-seignées à cette école, nous citerons, espèrent-ils, amènera un accord dont la tâche consiste à instruire ti comuniste russe et des autres cou, à la suite d'une double faillite nistes, dans les divers pays. Un im- nisme, la technique du parti, l'ac-Le comte von Schulenberg, am- cialement construit pour cette éco- dicale. Particulièrement soigne est bassadeur d'Allemagne en Russie, a le. Celle-ci a été divisée en sections, l'enseignement de la technique de passé une semaine à Berlin pour selon la langue parlée par les élè- la guerre civile. En outre, les élèves connaître les idées de son gouver- ves, parmi lesquels, en dehors des se familiarisent avec l'emploi des grenades.

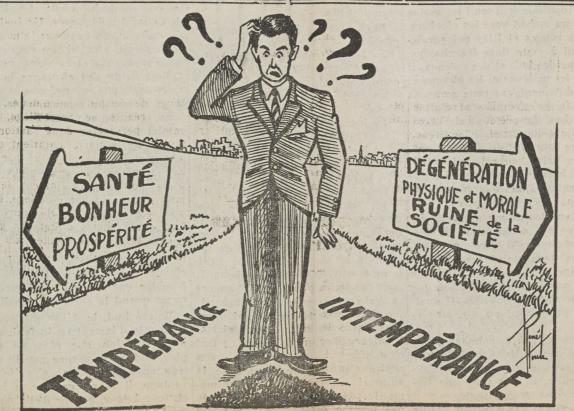

# L'Action catholique aux Etat-Unis

bert Lucey, évêque d'Amarillo au quent d'organisation et de direc-Texas, a déclaré au deuxième con- tion. Et sur un autre front, les sagrès de l'Action catholique des Etats- lariés se livrent une lutte entre eux. Unis que l'ordre économique doit Pour restaurer l'ordre social, la preêtre organisé, dirigé et contrôlé, mière étape à franchir est d'orgaqu'il faut le faire fonctionner pour niser solidement et intelligemment le bien général. La lutte entre em- des syndicats de travailleurs. ployeurs et employés est une lutte Le congrès portait sur la doctrine inégale, a-t-il déclaré dans son ser- sociale de l'Eglise telle qu'exposée mon d'ouverture du congrès; les pa- dans les encycliques Rerum novatrons sont forts, les salariés sont fai- rum et Quadragesimo anno.

CLEVELAND, — S. Ex. Mgr Ro- bles, généralement pauvres, ils man-

### L'agitation communiste en Islande

### Rassemblement de la jeunesse communiste française

dence d'honneur de l'état-major du Julien Racamond, etc. communisme mondial: les Staline, Dimitroff, Pasionaria, José Dias, Wan Min, Thälmann, André Marty Thorez et Tillon, ce Congrès a réuni environ 100 participants, parmi lesquels se trouvaient aussi des délégations des Jeunesses Communistes

Pour préparer les cadres des futurs "Jeunes Communistes", L'Hul'organisation, tenue ici le 26 juin. manité" et l'organe bolchéviste LE RECRUTEMENT AUX "Paix et Liberté" annoncent la préparation d'un grand "Congrès de l'Enfance" qui "étudiera les quespour ses sympathies pro-soviétie du service.

Le "Freiheit" du 12 avril 1939 ques, et M. Paul Langevin, l'un des donne un bref compte-rendu du Xe leaders du mouvement internatio-Congrès national des Jeunesses nal des Sans-Dieu. Ce Comité est Communistes de France, annoncé aussi placé sous le patronage de à grand fracas par la presse bolché- personnalités telles que le sénateur viste. Tenu à Paris sous la prési- communiste Marcel Cachin, Julien

### DES INSULTES A LA RELIGION

ST-JEAN, Terre-Neuve - Les journaux quotidiens de St-Jean dénoncent des attaques contre les institution religieuses et avertissent L'Unité d'action était le mot d'or- que de telles actions ne seront pas dre du Congrès et un "manifeste tolérées. Les journaux dénoncent d'unité" fut adopté par l'assemblée un groupe de gens qui ont paradé et transmis à la Conférence natio- dans les rues dimanche en portant nale de la Jeunesse Socialiste, réu- des affiches insultantes pour la renie au même moment à Toulouse. ligion. Une foule indignée dispersa la parade.

## **ETATS-UNIS**

WASHINGTON, - Les autorités Gravelbourg et insista sur l'importions concernant l'enfance et la de l'armée des Etats-Unis préparent famille française". Ce Congrès se la campagne de recrutement la plus tiendra prochainement à Paris et intense depuis la Grande Guerre, son initiative est due au "Comité et elles comptent recruter 115,000 pour l'Union nationale des Amis de hommes au cours des 13 prochains l'Enfance", présidé entre autres par mois. On veut remplir les cadres Mme Andrée Viollis, bien connue de l'aviation et d'autres sections

### Annonces Classées

Le paiement doit toujours accompagner la copie de l'annonce; sinon elle ne sera pas insérée. Minimum, 50 sous par insertion 2 sous par mot

ON DEMANDE pour l'Ecole de White Star no 550, instituteur bilingue. Certificat de 1ère classe. Salaire 600 piastres par an. Ouverture le 21 août. Ernest Clavier,

### secrétaire, White Star Sask. INSTITUTEUR DEMANDE

ON DEMANDE INSTITUTEUR bilingue pour district soclaire de Emilebury no 3421. Certificat de 1ère Ouverture des classes 28 août 1939 Salaire \$500. pour 200 jours d'enseignement. Mentionnez âge, expérience et recommandations. Bonne discipline exigée. S'adresser à Eugène Hébert, sec .trés., Albertville, Sask.

Instituteur et institutrice demandés

ON DEMANDE pour le district sco laire St-Thomas, No 865, institu teur bilingue pour les grades VIII à XII et institutrice bilingue pour les grades I à VII. Salaires \$750 et \$600 respectivement. Arthur Chicoine, secrétaire, Storthoaks,

### A VENDRE

LIVRETS DE RECUS bilingues, 100 l'unité, 3 pour 25c.

Instituteur ou insitutrice demandé | CERTIFICATS de Baptême et de mariage, formules de recense ment, \$1.25 le cent.

> CARTES MORTUAIRES au prix de \$6.00 pour 25; \$6.50 pour 50; \$7.00 pour 75; 7.50 pour 100, au Patriote de l'Ouest.

LIVRES DE COMPTOIR à vendre au PATRIOTE DE L'OUEST cinq sous l'unité.

LE PATRIOTE DE L'OUEST Agents pour: Etampes de caoûtchoucs, plaques de Stencil, étampes en acier, boutons de celluloid et de tout le nécessaire d'étampes.



### DR E. A. SHAW SPECIALISTE DES YEUX, OREIL

LES, NEZ ET GORGE. Bureaux dans l'Edifice Rowe Vis-à-vis le Bureau de posts Téléphone 2170 PRINCE-ALBERT.

### HARRIS & NELSON

Avocats, Percepteurs, Notaires Walter H. Nelson, LL.B. Frank M. Harris, LL.B. SUITE 1 Edifice MILLER Prince-Albert, Sask,

### DOCTEUR LeBLOND

MEDECIN, CHIRURGIEN (Electro-Thérapie des amygdales)

Bureau et résidence - 5 Edif. Mitchell Prince-Albert, Sask

### DR. R. E. PARTRIDGE DENTISTE

Suite 1 Carré McDonald, audessus de la pharmacie Liggett's Tél. 3286, demeure au Bliss Block,

H. J. COUTU, C.R. AVOCAT, NOTAIRE

Suite 5, Edifice Imperial Bank PRINCE-ALBERT - - SASK

ENCOURAGEZ NOS

ANNONCEURS

### L'homme au poumon d'acier FRED SNITE

LOURDES, LE 28 MAI 1939.

Sous le couvert des marronniers, au parterre de l'asile Notre-Dame, où règne la vigilante sollicitude de Mère Marie-Antoinette, Fred Snite (Snaite), entouré des siens, la tête seule émergeant, le cou légèrement enserré par une mousse de caoutchouc qui rend étanche le cylindre d'acier où il repose étendu sur sa couchette, contemple dans son miroir, par rétrovision, les grands sanctuaires illuminés et le long déroulement de la procession du soir, ponctuée des feux de milliers de flambeaux, toute sonore de la cantilène des Ave Maria.

Un sourire apaisé erre sur ses

Fête des yeux, fête du coeur, fête de l'esprit en ce jour de fête radieuse.

Des curiosités enfiévrées se sont calmées. La nuée des reporters et des photographes s'est raréfiée, se précipitant à la recherche de quelque autre fait divers sensationnel. La presse française a parlé avec

intérêt de ce cas médical. Elle a vu mieux qu'une attraction scientifique en ce cylindre d'acier où repose un grand malade. Elle a salué avec déférence l'acte de foi profonde qui amena en notre Lourdes ce jeune Américain inaltérablement fidèle aux secrets desseins de la Providence.

L'heure est venue, peut-être. de regarder ce visage souriant, où coux yeux bleus limpides révèlent une âme transparente que la foi chrétienne illumine.

### L'ACIDITE DES PIEDS

Les pieds qui transpirent, démangent et ont une odeur nuisible.

Faites ceci ce soir: lavez-vous les pieds dans de l'eau chaude, savonnez, rincez et essuyez-les bien. Ensuite versez une cuillèrée à the de Moone's. Emerald Oil dans le creux de votre pied avec soin main et frottez votre pied avec soin, frottez de nouveau le matin. Vous vous sentirez soulagé rapidement. La vous sentirez soulage rapidement. La douleur disparaît et vous puvez vous remettre au travail plus dispos. La mauvaise odeur s'en va pour de bon. Moone's Emerald Oil ne tache pas, est économique. Satisfaction garantie ou remise d'argent. Toute pharmacie moderne vous procurera cette buile.

Fred Snite est né à Chicago le 31 pide. uillet 1910.

Sa mère est d'origine irlandaise. Son père, d'origine tchèque, dirige en la grande cité une banque fort

toujours soutenir de leurs activités gagner l'aéroport. et de leur or les oeuvres catholiques aux Etats-Unis.

Il suffit de les voir prier ici, de les rencontrer calmes, affables et debout, au débarcadère de Pékin. souriants, pour songer à la sève chrétienne qui anime leur vie.

Leur fils, dès sa plus tendre enfance, se révèle âme d'élite, fidèle à la grâce. La messe et la commu- dry, le médalo-virus s'affirme. Les nion sont déjà ses joies quotidien-

Sorti diplômé de la fameuse Uni- ser diaphragme et muscles intercosversité Notre-Dame, dirigée par les taux. La respiration devient natu-Pères de Sainte-Croix, il conservera même ferveur religieuse.

A-t-il songé sérieusement à être prêtre? On l'a dit... En vérité, il américain qui les porte. a agité ce problème en conscience,

L'Esprit souffle où il veut. Son père désire le voir lui suc-

Le jeune homme accepte. Mais avant de se charger de responsabilités il demande qu'on lui permette

un voyage autour du monde. "Excellente initiative, lui dit-on. Mais choisissez-vous un bon compa-

Il songe à un de ses amis intimes, gens vont s'éloigner quand la famil- espoirs. le Snite, confiant ses intérêts à un fondé de pouvoirs, décide de les ac-

Le départ s'affectue dans la joie. Un malaise soudain saisit le jeune homme aux Philippines. Il s'accentue de Hong-Kong à Chang-

Le médecin du bord le rassure: une grippe maligne, peut-être, voilà tout.

De Changhaï, les parents gagnent Pékin par bateau. Les deux jeunes

gens optent pour l'avion, plus ra-

Tard dans la nuit du samedi ils s'en vont goqter les aspects de la curieuse cité d'Extrême-Orient.

Le dimanche matin, toujours fidèles, ils assistent à une messe, dès Catholiques fervents, on les vit 4 heures, et communient avant de

Une fièvre brutale saisit notre malade dans l'avion. Un ami nous donnera de lui une dernière photo,

A l'hôtel, ses doigts lui refusent leur service.

Une paralysie ascendante envahit tout le corps. Maladie de Lancornes antérieures de la moelle sont atteintes. Polyomélite qui va paralyrellement impossible.

La radio rappelle les parents. Ils arrivent avec le médecin du bateau mai et prendre à New-York le Nor-

Le malade est conduit à l'Union puis il a décidé de demeurer dans medical Collège, ou Institut Rockele monde pour y vivre en chrétien feller de Pékin. Hôpital fameux en-

> La Providence permit que, tout près soit le seul poumon d'acier a- sur le mécanisme de son poumon nir et lui demande ce qui pourrait lors en Extrême-Orient, seule inter- d'acier. vention immédiate possible.

Le riche banquier remercie Dieu du secours inespéré. Il ne veut pas que, du fait de son fils, un autre en soit privé. Télégraphiquement, il en commande deux autres en Amérique pour l'Institut de Pékin.

On espérait voir le mal jugulé, M. Dillon, comme lui fidèle à la un progrès, une rééducation s'affircommunion quotidienne. Les jeunes mer en quelques semaines. Vains

Le médalo-virus ne permet plus que de pénibles mouvements des muscles du cou.

La famille demeure à Pékin, l'entoure de soins.

la Commission canonique.

sa Congrégation.

de héroïque qui, toujours souriant, cage thoracique, se redit avec le prophète: "Le Sei- | Des milliers de fidèles prient lerins. gneur me conduit. Rien ne me man- pour lui... Un volumineux cour-

Son ami Dillon et sa soeur se sont fiancés durant le voyage à cette condition que le mariage suivra la

guérison de Fred. Celui-ci les presse de ne pas attendre davantage et se réjouit de leur commun bonheur.

Un éminent praticien de Chicago veille sur lui. Le père fait construire une remorque pour que les voyages distrayent son fils aimé. On passe l'hiver à Miami et la belle saison dans une villa proche de Chicago.

Le malade, dont la ferveur n'a fait que grandir en son épreuve, décide lui-même de venir à Lourdes. être. Et cependant, magnifique mer- entraîne à sa suite de telles âmes, les broyer. Ils regardent plus haut. sous l'exemplaire, et ne coûte qu'un Il l'aimait depuis si longtemps! N'é- veille d'énergie et de foi que celle éprises de candeur et d'immolation. tait-il pas le pèlerin fervent d'une de ce roseau brisé mais pensant qui,



La dernière photographie du Roi et de la Reine sur le sol canadien: la Reine monte à bord de l'Empress à Halifax, et salue.

Université?

regagne Miami pour en repartir en volonté soit faite. mandie avec sa femme et sa nièce, à son père: "Que pourrais-je ofavec M. Murphy, son fondé de pou- frir encore? Supprimez-moi mon voir; le Dr Adams, les ingénieurs rétroviseur." Il veut faire ainsi le électriciens et les infirmières qui sacrifice de ses communications vijour et nuit se relavent trois par suelles avec le monde. trois pour veiller sur le malade et

La vie de Fred Snite est attachée au fil électrique actionnant le ventilateur qui, par compression et détente, selon le rythme respiratoire de 16 à 17 oscillations à la minute, commande aux poumons que la paralysie a soustraits au jeu physiologique des muscles.

Une panne, une absence de courant surviennent-elles! On marche- que lui-même. Le Père céleste choira sur accumulateurs toujours prêts. sira pour lui. Ceux-ci seraient-ils vides d'énergie? Un levier à main commande à

Des hublots hermétiques s'ouvrent parfois. On y pacse les mains Il y reçoit parmi plusieurs au- encerclées de façon étanche par des tres les consolations affectueuses plaques de caoutchone mousse. On haï. La maman s'inquiète. Un pres- du R. P. Frédérik Dietz, M. M., de la donnera ainsi au malade étendu sentiment tenace envahit l'âme du Congrégation de Maryknoll, qui, a- tous les soins nécessaires. Veut-on père: Dieu l'a comblé toute une près douze ans de vie missionnaire le sortir de sa cage d'acier? Une don. Il veut n'être ici qu'un malavie. Il va lui demander épreuve et en Chine, faisait à Pékin partie de armure lui prend le haut du corps et permet avec un nouveau courant Le R. P. Dietz, ami fidèle, l'a re- branché électriquement de lui controuvé à Chicago, lors d'un retour tinuer le jeu du même mécanisme II a fait son acte de foi intégraleen Amérique. Il le retrouve à Lour- vital. Il peut d'ailleurs respirer seul ment. Il a été extrait de sa cage d'ades venant de Rome, où il est au- quelques minutes par le jeu des cier pour être immergé complètejourd'hui le procureur général de muscles du cou; mais la fatigue en ment, ainsi l'a-t-il voulu. deviendrait vite extrême, car ils Car après quinze mois la famille sont incapables de commander alimentation spéciale. ramené à Chicago le jeune mala- longtemps à l'entraînement de la

> sanctuaires; du Dr Vallet ou de M. pays. Gazagne, maire de Lourdes.

Hier soir, en un geste tout plein de délicatesse, une chrétienne a voulu garder l'anonymat en lui faisant remettre une lettre authentique de Bernadette à Mlle Dozous. Elle l'avait achetée cet hiver à la salle des ventes de Paris pour en donner à son fils la précieuse relique. Son coeur en a fait don à celui qui souffrait.

Epave physique, dira-t-on. Peut-

vient en mars préparer le voyage. Il pétant au Dieu d'amour: Que votre

Quand survint le Carême, il dit

L'évêque de Lourdes vient le bé-

-- Monseigneur, benissez mon ro-

Chaque matin, on le voit communier à la Grotte. Son père avoue n'avoir jamais jusqu'ici trouvé chez

Demandera-t-il d'être guéri? Non pas... Il est venu pour remercier de ce qu'il a reçu. Dieu l'aime plus

Il vit pleinement la belle oraison de Clément XI: Mon Dieu, je veux ce que vous voulez, parce que vous le voulez, comme vous le voulez, aussi longtemps que vous le

Ces sentiments, il les porte chaque jour sous la Bénédiction du Saint Sacrement en un entier aban-

On lui déconseillait le bain complet dans l'eau froide des piscines.

On lui a apporté d'Amérique une

rier lui parvient chaque jour direc- achevée il reprendra sa route à tratement ou par les soins de Mgr Cho- vers la belle France, qu'il a déjà quet: de Mgr Ricaud, recteur des tant admirée, avant de regagner son

> rait-il? Il n'y a même pas voulu son- dans le comté de Lake Centre à la ger. Il réaliserait le bon vouloir de prochaine élection fédérale.

paroles d'un Louis de Gonzague, Bénie soit la sainte et immaculée

re une foule sur l'esplanade. Oui, bénie mille fois, Celle qui ce monde. La souffrance ne saurait

grotte de Lourdes proche de son jusque dans sa déchéance organique se réjouit du don d'une âme im-Les parents acceptent. Le père mortelle et la garde vaillante en ré-

lui être agréable.

lui pareil visage transfiguré.

de comme les autres.

Non pas, ordonne-t-il, le menu ordinaire, comme les autres pè-

Sa neuvaine d'action de grâces

Dieu avec la lumière de l'heure.

S'il m'était permis de livrer certaines confidences, confidences certaines!... j'ai retrouvé là l'écho des

Mère de Dieu, clamait tout à l'heu-

Déjà leur royaume n'est plus de (La Croix).

### Les Etats-Unis combattront si le Canada est menacé

CANTON, N.-Y., - L'assertion que, dit-il, estimera qu'elle est en que les Etats-Unis combattront si guerre au moment où l'Atlantique le Canada est menacé a été faite ne sera plus contrôlé par des amis. à la conférence américano-cana- Le sénateur ajouta qu'il prêche la dienne par le major-général John paix sans hésitation, mais qu'il se O'Ryan, commandant pendant la trouve des moments où la guerre de-Grande Guerre, et le sénateur El- vient nécessaire. Parlant des intébert Thomas, de l'Utah.

point de vue stratégique, est une le Canada accepte les traités panattaque contre les Etats-Unis, a dé- américains des Etats-Unis. Grâce clare le major-général O'Ryan. Ce aux procédés des accords multilatépays répondra à une telle attaque raux, la doctrine Monroe a cessé comme le ferait un homme qui ver- d'être unilatérale et est devenue rait ses propres frères attaqués par multilatérale sous presque tous ses des malfaiteurs. Je crois que le aspects. L'orateur exprime l'opimême principe s'appliquerait, si nion que le moyen efficace de préles rôles étaient changés.

ci fondamental des E.-U. L'Améri- britannique.

rêts mutuels du Canada et des Une attaque contre le Canada, au Etats-Unis, le sénateur suggère que venir une guerre mondiale est à la Le sénateur Thomas déclara que disposition des Etats-Unis. L'Améla défense du Canada contre une rique, dit-il, prendra part à toute attaque sur le Pacifique était le sou- guerre qui menacera la civilisation

### On veut l'union des associations fermières dans le Manitoba

BRANDON, Manitoba, - L'union tenir un congrès général l'automne de toutes les associations de fer- prochain. soires ont été nommés.

ficiers et prendre des mesures pour nale de l'agriculture.

miers manitobains en un seul corps Les buts poursuivis sont les sui-

educatif et non politique est le but vants: encourager l'agriculture d'une nouvelles association formée scientifique, promouvoir le mouveici. Une constitution provisoire a ment coopératif et le bien-être soété adoptée et 17 directeurs provi- cial, économique, physique et cultural dans les régions rurales, ainsi La commission provisoire devait que l'unité avec les associations se réunir hier à Winnipeg pour fermières des autres provinces, et choisir un président et d'autres of- insister sur la signification natio-

truction commencera immédiate-

ment, sera identique au Phénix,

çaise, et qu'il portera le même nom.

"Paysana" de Mai

C'est à la gloire de la maternité

### REPRESAILLES

LONDRES, - La Grande-Breta- perdu au large de l'Indochine frangne se prépare à user de représailles contre le Japon, si celui-ci ne se décide pas à correspondre au réglement de l'affaire Tientsin.

### M. LECHE DEMISSIONNE

que PAYSANA chante, tant par le BATON-ROUGE, Louisiane, poème "J'ai pensé à vous, mamans" Richard-W. Lèche a démissionné par la prière à la Vierge Mère que comme gouverneur de la Louisiane, par l'article de Françoise Gaudetdonnant pour raison l'état de sa santé. Il sera remplacé par le lieu- frage féminin dans Québec", à la tenant-gouverneur Earl-K. Long, frère de feu Huey-P. Long. Lèche est venu au congrès de la langue le. française à Québec en juin 1937.

### MILLS, CANDIDAT COMMUNISTE

BETHUNE, - H. E. Mills, fermier de Colonsay, a été choisi pour Y retournerait-il guéri? Qu'y fe- représenter le parti communiste

### UN SECOND "PHENIX"

nouveau sous-marin, dont la cons- prime aux fileuses de lin.

Joseph BELLENEY.

Smet "autour de la question du sufgloire de la mère toute-puissante dans son rôle d'éducatrice familia-

La suite de "Tu seras journalis. te" de Germaine Guèvremont apporte la note de la vie réelle. Les messages du "Foyer Ste-Thérèse" portent sur la liturgie, l'apiculture, l'horticulture. Mme Capponi, la couturière de PAYSANA, parle de mode avec autorité, et Mme Comtois-Chauveau signe des conseils précieux aux jeunes mamans.

PAYSANA donne la liste des requêtes qui lui sont envoyées de la PARIS, Le premier ministre Da- par des cercles de fermières pour ladier a annoncé au sénat qu'un appuyer sa demande d'octroi d'une

> PAYSANA est à lire de la première page à la dernière, se vend 10 dollar par année. — Case postale

### PIERRE L'ERMITE

# L'Emprise

La faucheuse McCormick-Deering

No. 7 à transmission renfermée

(Enclosed Gear)

FAUCHEUSE SILENCIEUSE; POUR LONGUE

DUREE ET TRACTION LEGERE

F. H. HELME, gérant

NOUS avons hâte de montrer à tous nos

amis la nouvelle faucheuse McCormick-

Deering No 7 à transmission renfermée.

La meilleure machine que

nous ayons jamais vendue.

Venez voir et examiner cet-

125 River St. W.

te faucheuse idéale.

(Suite)

LXV

- Je vous assure, Bruno, que les yeux, car la place de la petite les toits rouges et lilas qui surgisvous ne devez vous inquiéter de ville est pleine de curieux; puis, sent tout à coup dans les champs, rien, chacun vous attend; je ferai quand le silence de la vraie campa- au détour des bois et des coteaux, il l'impossible pour que personne ne gne descend, enveloppant de son nomme les maisons et les chaumes. vous dérange, et le calme sera ab- calme le groupe des voyageurs, a- Puis, subitement, ses yeux agrandis solu autour de vous....

je descends?...

Et il ajoute avec un sourire amer: renouveau... Puisque je n'ai plus rien à moi dans mon propre pays...

rai ma plus belle chambre.

ami à cette heure.

Prince-Albert

pes exagérées dans le Bois-Roux ciel bleu... — Oui, c'est chez moi, nous vous qui dépend du château..., qu'on a Cette vue lui donne une telle se- de craquer son cercueil pour courir de la Ferlendière conduit lui-même, soignerons bien... Je vous donne- bâti une maison de garde du côté cousse, et remue en lui de si gra- après moi!.. Regardez... le cer- marchant avec mille précautions, - Et vous serez là, souvent, au- Peupliers de la route ont grandi; il rière, les deux mains crispées sur champs... Marchez vite!... qu'el- deviner sous l'herbe, descendant à Très souvent. T. Luce aussi : proche, et les choses lui parlent ici pouvant soutenir la commotion que vous me faites peur!... Oh! encore combler encore, ou soulever les et la tante de l'Abbaye... et tous un langage mystérieux qu'il ne con- ces impressions nouvelles et inat- sa main qui se pose sur le rebord. roues quand la chose est possible. naissait pas jadis, et dont la souf- tendues produisent en son âme é- on dirait une arraignée qui court Malgré tout, le délire du malade \_ Je n'ai plus que vous comme france seule vient de lui donner la puisée.

Paule attendent anxieusement le souvenirs du tout premier âge, en- le front brûlant du blessé qui s'ex- suaire s'enroule aux roues de la teau approche, Bruno s'excite datrain, appuyées contre la balustrade fouis d'une façon inconsciente au cite, s'exalte, délire, avec une fiè- voiture!... Vous allez écraser ma- vantage, il revoit encore sa mère agoniser plus vite de saisissement cherchant de l'air. de fer. Il y eut des effusions cour- fond de notre coeur, semblent brus- vre sans cesse grandissante.

l'accueillirent jadis à l'arrivée.

entier, après s'en être défendu comme d'une sensibilité maladive, il là!!. s'y laisse maintenant aller tout en- Et les yeux enfiévrés, hagards, Jacques disposée spécialement à cet tier; il s'y abandonne, déjà vaincu surveillent la glace où ils ont cru effet, le retour commença par la par la sympathie mystérieuse des voir apparaître à l'instant la vigrande route de la Vallée, vers le choses inanimées; il tend les mains sion irréelle. village natal. Bruno ferme d'abord comme un enfant vers les clochers, lors seulement le comte regarde, a- par la fièvre s'emplissent d'atten- blessé. - Ohloui, du calmel... J'ai soif vec une expression craintive d'a- tion: là-bas, dans le fond de l'horide calme, de silence et d'oubli!... bord, puis peu à peu la défiance se zon, il vient d'apercevoir les flèches C'est chez vous, n'est-ce pas, que dissipe, une sorte de curiosité af- des deux tourelles de l'ancien châfectueuse monte en lui comme un teau des Saint-Agilbert, qui se découpent hardiment, comme deux é-Il remarque qu'on a fait des cou- pées géantes, dans un large carré de

à sa sortie de ce monde, comme ils vous assure..., elle a passé sa tête rien... rien... ni Dietzch non tout à l'heure à la portière... Ma- plus!... Je mettrai Claude à la por-Bruno éprouve cette impression: man, c'est moi... Maman!... te- te!... après avoir lutté contre l'attendris- nez, là... voyez-vous sa main maisement qui le pénètre, l'envahit tout gre qui se pose sur le rebord..? Voyez-vous les veines bleues.. là!.

Luce cherche à tranquilliser son cousin:

Je t'affirme, Bruno, ... la baronne n'est pas là... elle est beaucoup plus loin ... Où... alors..? demande le

La jeune fille lui montre le ciel. C'est vrai, fait-il.. Mais moi et il s'assied — ou vais-je aller.?

ion le reprend:

C'est maman... la voilà...

Et il tire sa couverture, la remonte jusquà ses yeux, la rejette, pour la reprendre et la rejeter encore.

Puis, à l'exaltation succède une morne attitude de désespoir, l'expression d'un homme qui regarde au dedans de lui-même et s'effraye de ce qu'il y découvre. Un incident l'arrache à son examen: la route, à cet endroit, vient d'être empierrée, les cahots sont très durs, malgré l'allure lente des chevaux; la voiture monte et s'enfonce péniblement dans la couche mouvante de cailloux, et Bruno se plaint de douleurs intolérables.

Jacques descend alors, prend des Puis, sans transition, l'hallucina- fagots autour d'une meule, et comble un des fossés de la route: sur là- les fagots on met des couvertures bas... entendez-vous..? Elle vient et la voiture entre dans les près. M. e tait ensuite, car Fleurines ap- sa poitrine, comme s'il étouffait, ne le ne nous rattrape pas!.. Maman! chaque canal d'irrigation pour le

vers moi. ses doigts. ses doigts! augmente d'instant en instant, c'est Jacques et Luce le calment; leurs L'alliance d'or qui y danse!... Oh! une obsession que rien ne peut A la gare du Val d'Api, Luce et Souvent, à l'heure de la mort, les mains se rencontrent presque sur c'est affreux!... Attention!... son plus calmer; à mesure que le châman!... Arrêtez!.. Ne me regarde et, tour à tour, a peur d'elle ou lui

et vouloir accompagner notre âme viens de la voir!... Mais oui... je rai tout arranger... tu ne perdras vrillant de scierie; le comte prend que les Poutrelles, dont la cour fant épouvanté, de ne pas aller plus chemin de culture qui s'enfonce,

Alors là, sur le bord de la route, au

pied des grands peupliers qui versent sur le blessé la plainte monotone de leur feuillage, Luce et Jacques discutent la situation. De cet mère, est pris d'une hémorragie endroit, on aperçoit très bien, en terrible; Jacques et Luce décident contre-bas, les toits rouges de la alors d'aller aussitôt chez Mathurin. Ferlendière qui resplendissent à environ dix-huit cents mètres de distance; le château des Saint-Agilbert est là, tout à côté de la voiture; en traversant un pré, on arriverait à une porte latérale du parc; mais il ne faut pas songer à y chercher asile; le nouveau propriétaire. à peine entré en jouissance, utilise rivé. comme magasin toutes les chambres, et il commence à exploiter le domaine d'une façon féroce, lui à l'intérieur de la voiture, Jacques faisant "suer" immédiatement tout enfile doucement le chemin de culce qu'il peut donner. Après lui, le ture, et arrive sous la lourde voûte déluge!... il coupe les arbres su- en briques qui donne accès dans les perbes du parc, les débite en plan- Poutrelles. ches, et, hier encore, il a vendu à de la Tombe-Régnier..., et que les ves souvenirs, qu'il se rejette en ard'appartement auxquelles la baronne attribuait jadis une grande valeur, et dont il n'a pas trouvé l'é-

et de remords.

coulement dans le village.

tes, et aussitôt, dans une voiture de quement se réveiller, remonter en \_\_ Ma mère!.. s'écrie-t-il.. Elle pas comme cela!... Ce n'est pas tend les bras, quand subitement é- la ll ne reste donc, comme suprême

25, Montréal. tempête à la surface de nous-même, court derrière la voiture!... Je elle... c'est Sandrin... oui, je fe-clate dans l'air un bruit aigre et ressource et plus prochaine abri, peur et supplie Jacques, tel un en- s'ouvre à deux pas, en prenant le

> A ce moment, Bruno, qui ne cesse de s'agiter et de se voiler la tête avec les mains pour ne plus voir sa - Mon pauvre Claude, dit Jac-

par delà le Tuquet, au travers des

ques, tu vois, nous sommes obligés de faire halte chez ton père... Qui sait...? c'est peut-être providentiel!... En tous cas, reste à la porte...; ie me charge de te faire renfrer quand je jugerai le moment ar-

Menant les chevaux à la bride, pendant que Luce fait l'infirmière

Il est 2 heures de l'après-midi: un soleil de feu et de flamme met sur la cour de la ferme sa note brutale. Tout dort dans l'anéantissement de la chaleur implacable: et, un cadre à l'éclatant tableau, on distingue à Le comte n'aurait qu'à entrevoir peine, au bas des murs, une bande une seconde seulement cette vision, étroite d'ombre violette, où toutes

(A suivre)

# Deuxième Journée d'études catholiques sociales

M. Louis Vey, marchand local et

après cent ans d'existence. Jeune

homme cultivé à la française, puis-

qu'il a fait ses études classiques en

France, en des termes solides, il

nous montra combien, malgré leurs

succès financiers extraordinaires.

rien fait pour changer le sort éco-

M. Fernand Rabut, notre si sym-

"Sans l'étude, dit-il, le peuple ne

ses du soir". Du fond de son coeur

de chrétien et de patriote, dans une

envolée oratoire qui toucha l'assis-

mation d'une petite caisse Popu-

laire, oeuvre bénie par le Saint-Père

et voulue par Dieu."

M. l'abbé Paradis

critiqués font tout"...

nomique du pauvre peuple.

Le mouvement coopératif et les Caisses Populaires

A SPIRITWOOD

La deuxième journée d'études ca-fnon moins éloguemment, les efforts de 22 ans, qui suivit régulièrement mark and its Cooperatives". tholiques sociales de Spiritwood a de l'Eglise pour assurer la paix so- les classes du soir et qui fut choisi eu lieu le dimanche, 18 juin, et a ciale dans le monde.

Caisses Populaires et apporter au mission scolaire de Spiritwood. Congrès la force de leur appui et de leur encouragement.

### Messe — Sermon

de Prince-Albert, comme diacre, et cement de ces conférences, il y eut âge. de M. l'abbé Paradis, curé de La- quelques sceptiques au sujet du venture, comme sous-diacre. Le succès de ce genre de travail intel- M. Louis Vey choeur de chant, sous la direction lectuel, disons-le tout de suite, que de M. l'abbé N. Burrell, curé de tous les assistants furent émer-président du cercle d'études des Spiritwood, rendit avec entrain la veillés de la haute portée scientifi- jeunes, dans la deuxième conférenbelle messe grégorienne, "Deus ma- que de ces conférences. Ces jeunes ce, nous parla des coopératives angnae potentiae". Notre distinguée conférenciers ont fait preuve d'un glaises Rochdale, de leur modeste compatriote, Mlle C. Lalonde, institutrice à Spiritwood, toucha l'orgue. d'une crânerie qui suscitèrent l'ad-

### Le règne social du Sacré-Coeur

dans un sermon français, qui fut prolongés. Jamais nous n'aurions fort goûté, sut touchér tous les imaginé que dans cette petite pacoeurs en montrant comment pou- roisse si pauvre du coin nord-ouest vait s'accomplir le règne social du diocèse de Prince-Albert, nous du Sacré-Coeur de Jésus et dans un aurions rencontré tant de sincérité, M. Fernand Rabut

### DORMEZ ET LEVEZ-**VOUS REPOSE**

Si vous ne dormez pas bien—si vous souffrez d'insomnie — attention au rein. S'il est mal en ordre, ne purge pas le sang des poisons et peut aussi en souffrir. Au tout premier signe de mal de rein prenez en toute confiance les Pilules Dodd—depuis plus d'un demi-siècle le remède par excellence pour le rein. Elles sont faciles à prendre. Inofignsives. 114-F Pilules Dodd pour le Rein

été couronnée du plus entier suc- Après la messe, qui se termina à pulaire de Spiritwood, nous traça De toutes les paroisses voisines: gue", nous servirent, dans une clas- à travers le monde. M. Belair qui a Caisse Populaire de Spiritwood, a- perler au coin des yeux de plu- wood et de la Caisse Populaire ont écrit les examens de français de Laventure, Léoville, Mildred, Mea- se de l'école, un succulent repas au toutes les allures d'un chef, dans vec feu et entrain, nous parla de sieurs. Mine Lapointe est certaine- Burrell No. 19. dow Lake, Debden, Big River, Le poulet rôti. Cette classe avait été une tournure très française, avec l'oeuvre de Caisses Populaires. ment la digne représentante de tou-Pas, Prince-Albert, Shell River, vin- mise à la disposition des congres- un aplomb rassurant, nous tint susrent des délégués pour étudier les sistes par les membres de la Com- pendu à ses lèvres, lui qui apparais- Villeneuve, qui appelle les Caisses qui sans heurt et sans choc, dans

### Honneur aux conférenciers

A deux heures, au son de la clo- ni écrire. che, on se réunit dans l'église, de-Le R. P. Gobeil La messe fut chantée par le R. venue trop étroite pour loger miration, et d'une maîtrise de leur suiet que la foule sut goûter par une attention assidue pendant quatre heures, intérêt qui se traduisit par l A l'Evangile M. l'abbé Burrell, des applaudissements et des bravos deuxième sermon anglais, traça, tant de force et de foi chez des catholiques qui ont prouvé une fois de plus qu'ils ont le coeur et l'âme pathique acheteur de grain à la "Repour mener avec succès un grand liance Elevator Company", dans sa mouvement social qui est appelé à conférence intitulée "L'importance sortir le peuple de l'esclavage éco- de l'Etude", fit preuve d'une belle nomique et lui redonner la confian- connaissance et d'une grande maîce en lui-même et en ses semblables. trise du mouvement d'Antigonish. Honneur à vous, braves et courageux membres de la Caisse Popu- pourra jamais sortir de l'esclavage laire de Spiritwood. Un avenir bril- et de la dépendance... Que chaque lant se dessine pour vous, car vous paroisse, chaque mission de ce dioavez au coeur la foi qui fait les cèse de Prince-Albert, ait ses clas-

### LES CONFERENCES

M. Belair

M. Léopold Belair, jeune homme



### Collège Mathieu GRAVELBOURG, SASK.

COLLEGE FRANCAIS DE LA SASKATCEWAN affilié à l'Université d'Ottawa, dirigé par les Pères Oblats



COLLEGE ORGANISE, FONDE DEPUIS PLUS DE VINGT ANS. Cours CLASSIQUE BILINGUE adapté aux besoins des enfants de langue française de notre province.

Ce cour conduit au grade de B. A., et prépare les jeunes gens à toutes les carrières: sacerdoce ou professions libérales. DATE D'ENTREE : le 18 septembre.

### M. Hansen

### secrétaire-irésorier de la Caisse Po- M. Paul Ayotte

bien longtemps, ne savait ni lire le", il traça la longue liste de nos grandes luttes de demain. crimes sociaux, notre apathie pour Reconnaissance envers l'étude, notre gaspillage, notre aversion à faire des épargnes et notre cardinal Villeneuve Père Ringuet, O.M.I., du Pas, la foule. Après le chant du "Veni A la fin de cette conférence, le avachissement devant ceux qui se Manitoba, envoyé par Son Excel- Creator", conférences et discus- R. Père Gobeil, O.M.I., ne put s'em- disent supérieurs à nous. Citons lence Mgr Lajeunesse, assisté du sions furent données en grande par- pêcher de se lever pour remercier quelques pensées émises par M. des bras croisés et permettre qu'on du Cardinal souleva des tonnerres Burrell. trons devant tout le pays que nous, hâchée d'applaudissements.

### les coopératives Rochdale n'avaient M. Le Dr Ayotte

M. P. E. Avotte, médecin, l'ami chante, il nous fit assister aux prerapporter toute les belles et bonnes choses relatées par le Dr. Ayotte Nous avons pu, cependant, mettre R. Père Ringuet la main sur cette importante conférence qui apparaîtra dans un prochain numéro du "Patriote". Le Dr Ayotte rendit des hommages, bien toba, était présent à Spiritwood. Ce actuelle de ce grand et beau mou- ble de notre curé, M. l'abbé Burrell. mérités d'ailleurs, à l'âme du mou-fut donc ce bon Père qui, à la vement. dez, fondez partout des cercles d'é- vement coopératif à Spiritwood, fin des Conférences, donna son appremier signe de réveil sera la forbreux a réussi en dépit de tout à guet avait eu l'occasion de parler classes du soir. inspirer à ses ouailles les hienfaits avec divers groupes de paroissiens de la philosophie d'action de Fa- de Spiritwood et n'avait pas mannish.

### M. l'abbé Paradis, grand admira- M. D. McDonald teur de l'oeuvre de Spiritwood, té-

moin oculaire des bienfaits des Caisses Populaires de Québec et de puté au Provincial de la circons- primer son admiration. En effet, de Mme Jules Sarrazin et de Mme Lévis, non seulement félicita M. cription électorale de Meadow Lake, le Père se dit incapable de nous Isaure Lapointe avaient préparé un vue est très variée, en voici le som-Louis Vey et M. Fernand Rabut de invité par le président de l'assem- traduire les sentiments de son joli reposoir sur le portique de la maire: L'Action Nationale... Paroleur travail, mais encouragea les blée à répondre aux paroles aimasociétaires de la Caisse Populaire bles adressées au gouvernement entendu. Mais il se resaisit et avec peinte, cette maison offrait le plus Une opinion anglo-canadienne; Rode Spiritwood à donner l'exemple de Régina par les membres de la son éloquence naturelle, encoura- beau site du village pour donner ger Roland... Poèmes; Bertrand B. de gens honnêtes, sobres et vail- Caisse Populaire pour l'adoption si gea le curé de Spiritwood et ses l'hospitalité au bon Dieu. lants, à tous les Canadiens français opportune du "Credit Union Act de chefs à continuer de battre le sendu diocèse de Prince-Albert. Ce bon 1937", répondit en termes choisis tier, d'applanir les voies pour les et digne prêtre ouvrit tout large son et montra toute son admiration autres qui ne sont pas tout à fait res eut lieu, le dimanche 18 juin. constitue la réponse de Monsieur coeur d'apôtre pour développer cet- pour l'oeuvre si prospère de Spirit- prêts à emboîter le pas dans le Malgré une température qui annon- Pelletier à l'enquête de l'Action Nate belle idée: "Marchez de l'avant, wood.

### jeunes gens de Spiritwood; sans Mme I. Lapointe

sarcasmes et les railleries, mais

valier sans peur et sans reproches, messieurs les abbés Grimard et Pale père du mouvement coopératif en radis, les représentants des parois-M. Hansen, shérif de Prince-Al- Amérique du Nord, le regretté dis- ses voisines, les conférenciers, les bert, nous parla des coopératives paru, Alphonse Desjardins. Cette membres de la Caisse Populaire, de son pays natal. Il eut la délica- conférence, ayant pour but d'exal- toute l'assistance pour leur encoutesse de dire aux conférenciers qui ter la mémoire de Desjardins et de ragement si précieux, puis on se l'avaient précédé son admiration déposer la fleur du souvenir et de sépara en chantant "God Save The pour l'oeuvre sociale de Spiritwood. la reconnaissance sur sa tombe, è- King" et "O Canada!" Il nous donna ensuite en anglais chut à Mme I. Lapointe, élève des On se réunit ensuite dans l'école une conférence intéressante: "Den- classes du soir et directrice dans la pour le souper et, après la Béné-Commission d'administration de la diction du Saint-Sacrement, tous se que son absence pendant les diman-Caisse Populaire de Spiritwood. Les dispersèrent heureux et pleinement ches de l'été se fera vivement senparoles de Mme Lapointe surent satisfaits des résultats obtenus à la tir. M. Paul Ayotte, un autre élève des toucher bien des coeurs dans l'as- deuxième Journée sociale de la pamidi, les dames de la "C. W. Lea- l'historique des Caisses Populaires classes du soir et directeur de la sistance, même on vit les larmes roisse du Sacré-Coeur de Spiritsait devant un auditoire pour la Populaires "une oeuvre de charité l'obsurité et l'oubli, savent former abolir le droit de propriété et ar- tale de ce district. Mais l'indiffépremière fois et qui, il n'y a pas fraternelle et de rédemption socia- des teunes âmes pour les nobles et

éclairé, ne pouvait pas être ignoré tous ces bienfaits, l'abbé Burrell et naux qui sont éduqués. dans une journée sociale à Spirit-tous le membres de sa Caisse Popu-c'est dire qu'un tel mouvement

tile de dire que les membres surent, grand mouvement d'Antigonish.

### Remerciements

Pour clore la journée, les organi- M. l'abbé Burrell, le dévoué cu- fut le mieux réussi. Les conféren- blème est-il monétaire? Arthur n'oubliez jamais que les critiqueurs sateurs de la Caisse eurent à coeur ré de Spiritwood, remercia chaleuciers, tous sociétaires, ont certaine- Laurendeau... "Le ramage de mon ne font jamais rien, tandis que les de rendre hommage au patriote dé- reusement le Père Ringuet, le Père ment droit à des félicitations bien pays"; On trouvera aussi dans ce voué, au chrétien modèle, au che- Gobeil, le "Patriote de l'Ouest", méritées.

à des dictateurs politiques sans tion si injuste envers nous, que coeur et sans entrailles, nous a- pouvions-nous attendre? vons besoin d'un puissant mouvement, tel que celui de Spiritwood Un fait que nous devons souli- pour contrôler, ériger un nouveau res, la "Catholic Women's League" gner c'est l'amour manifesté envers système économique par le petit avait charge des repas. Nos dames R. Père D.-A. Gobeil, O.M.I., propatie, par les élèves de l'école du M. Belair et le citer comme exemple paul Ayotte, et nous aurons une peuple. Puisque le peuple de Spiritpeuple. Puisque le peuple de Spiritont accompli parfaitement leur gandiste du "Patriote de l'Ouest" scir de Spiritwood. Si, au commen- de tenacité à tous les jeunes de son idée de l'ardeur que ce jeune homme met à prêcher les saines idées ritwood. Chaque conférencier de la contrôler et posséder, pourquoi le tous. de la coopération chrétienne. "Il journée a cité des textes de son Emine faut plus être de la confrérie nence et chaque mention du nom ferait pas comme celui de l'abbé

nous dispute notre place sous le d'applaudissements. Pourquoi tant C'est un problème qui doit être ce à l'habileté de notre bédeau, soleil dans ce beau pays qui est nô- de reconnaissance envers l'Arche- résolu sur les bases fondamentales chantre de la semaine, secrétaire tre, mais au moven de l'étude et de vêque de Québec que personne ici de l'éducation. Le programme doit et directeur de la Caisse populail'éducation, de la saine économie à Spiritwood n'a vu? Ah! voici, être de longue haleine, puisqu'il re. et de la philosophie de l'action mon- c'est que son Eminence, malgré la faut enseigner à l'homme à s'aider distance et les nombreuses occupa- lui-même avant de commencer aucatholiques et Canadiens français, tions de sa charge pastorale, s'est cune action coopérative avec ses tes nos félicitations pour avoir si sommes autre chose que des fen- intéressée, dès les premières heu- semblables. Après que le peuple au- bien rendu la messe grégorienne V deurs de bois et des porteurs d'eau." res, au mouvement coopératif de ra appris, par lui-même, comment au Congrès. Elle était assistée de la conférence de M. P. Ayotte fut Spiritwood. Son Eminence, non se pourvoir des nécessités de la Mlle Lalonde, organiste; de Mme F. seulement encouragea l'abbé Bur- vie sans avoir recours au secours Gaudreau, de MM. Valle et Belair. rell aux heures sombres de ses lut- direct, alors il pourra être conduit tes pour sortir le peuple de l'igno- dans des champs d'action plus vasrance, mais seconda les efforts des tes de la communauté. Alors il pour- les sociétaires de la Caisse popumembres de la Caisse Populaire ra se joindre à ses voisins dans laire une journée d'épargnes. Tous fidèle de tous les bons mouvements, de Spiritwood en leur adressant d'autres communautés pour établir les membres présents à la messe auécrivain fort apprécié, homme sta-gratuitement des brochures pour de plus grandes unités, contrôlées mentèrent leur capital social. ble et pondéré, chrétien solide et les études des classes du soir. Pour et dirigées par les groupes commu- Espérons que ces journées d'épar-

wood. Dans une conférence tou- laire aiment à adresser, par la voix ou programme finira par devenir de leur journal, leur recon- une politique nationale de proprié- les rangées d'arbres plantés il y a miers essais coopératifs de Spirit- naissance envers le grand Prin- té et de responsabilités individuel- trois ans, les fleurs de toutes sortes wood et à la formation de la Caisse ce de l'Eglise, par ces paroles qui les. Mais, ne l'oublions pas, un tel donnent à la maison de Dieu une Populaire, Il nous est impossible de figurent au blazon de la vieille et programme doit demander toutes apparence assez coquette. Partout chère province: "Je me Souviens". ses lumières à la philosophie de de l'ordre, de la propreté, du goût. l'action. Et personne, si ce n'est nos et les congressistes l'ont remarqué: instituteurs, nos institutrices et nos tels sont les alentours des édifices Nous avons dit que le R. P. E. et nos chefs religieux ne sont mieux paroissiaux. Tout ceci s'est ac-Ringuet, O.M.I. du Pas, Mani- qualifiés pour prendre l'initiative compli grâce au dévoument inlassa-

tudes et des classes du soir... Le dans la personne de M. l'abbé Bur-

D.-A. Gobeil, O.M.I.

M. D. McDonald, de Bapaume, dé- Rév. Père ne put s'empêcher d'ex- mes de la Ligue, sous la direction ner à l'Action Nationale.

au village, nous a quittés pour faire le Concours de Vacances, etc. une visite à sa soeur cadette en On s'abonne à l'Action Nationale aussi notre organiste. Il va sans dire principales librairies.



Quinze élèves de Mlle Laloude l'A.C.F.C. Le nombre si restreint ne fait pas honneur à notre population française, puisque nous sommes au Contre un communisme qui veut moins 75% de la population toracher le contrôle économique des rence des parents pour les cours mains du peuple pour le redonner français et notre système d'éduca-

Au Congrès des Caisses populai-

Pour le Congrès, l'église était décorée avec beaucoup de goût, grâ-

Mme Isaure Lapointe mérite tou-

Dimanche, le 18 juin, c'était pour gnes se multiplieront.

Les parterres autour de l'église,

### L'ACTION NATIONALE

On parle beaucoup de la propatout à l'occasion de la visite royale. ther Jimmy Tompkins d'Antigodu mouvement d'Antigonish. Inud'étudier le problème objectivement et à fond. C'est ce que fait en parlant au Père, faire valoir leur La procession de la Fête-Dieu eut Georges Pelletier dans un remarscience. Mais après le Congrès le lieu après la grand'messe. Les Da-quable article qu'il vient de don-

Le livraison de juin de cette re-Tremblay... L'Auberge de la jeunesse; Georges Pelletier ... La pro-Le Congrès des Caisses populai- pagande impérialiste (cet article çait la pluie, toutes les paroisses tionale sur le Commonwealth); Rovoisines y furent représentées. Tous ger Duhamel... Les jeux de la pos'accordent à dire que ce Congrès litique; Frs-A. Angers... Notre pronuméro, outre l'abondante revue des livres et des revues, des chro-Mlle Clorida Lalonde, institutrice niques sur les Franco-Américains,

Ecosse, non loin de la ville d'Aber- moyennant la somme de \$2.00 par deen. Bon voyage et revenez-nous à année, en écrivant à C. P. 1524, Plal'automne pour reprendre votre ce d'armes, Montréal. L'Action Natravail scolaire. Mlle Lalonde est tionale est aussi en vente dans les



Le Roi et la Reine ont visité, à Halifax, Betty, Mary Ann et Mary Lou Salterio, triplées de 8 mois. A gauche le père et à droite la mère.



CONTRIBUTIONS DE NOS CORRESPONDANTS

# La Vie Française en Saskatchewan

SASKATOON

### Monsieur Octave Balcaen

races, sont nés de cette union.

ce seul mot: Le devoir. Ce n'était l'allemand. ni l'attrait de l'aventure, ni des raisons d'intérêt personnel qui le poussèrent à prendre les armes, mais seule sa conviction du devoir envers la patrie, et avec cette énergie tranquille que rien ne pouvait ébranler, il se rendit au front, où pendant quatre ans, dans la boue des tranchées il envisagea mille fois la mort. Sitôt la guerre finie il revint à son foyer. Il se fixa à Vègreville, Alberta. Chez lui le devoir FETE-DIEU religieux prima tous les autres. Eclairé en matières de religion, pour le prêtre un précieux auxiliaire. De l'Alberta, son métier de tailleur le conduisit à Tisdale en Saskatchewan, puis enfin à Saskatoon ristes, accompagnaient M. le curé. où jusqu'au ces dernières années il était employé au "Clothing Bureau" de la ville. C'est là qu'une maladie, mettre fin à sa vie si active. Il tomtation" nous dit que "la maladie ne change par l'homme, mais qu'elle

nous le montre tel qu'il est". Oue de choses on pourrait écrire et que de leçons on pourrait tirer sur Octave Balcaen, malade! Comme bien des serviteurs de Dieu, les

DE VOUS GRATTER Soulage Vite la

Zenon Park.

matériel pour construction.

La paroisse des SS. Martyrs Ca-| épreuves de sa vie ont été nom-| licat et discret, nous lui devons plumadiens vient de perdre l'un de ses breuses et cruelles, la souffrance sieurs de nos meilleurs membres. plus dévoués paroissiens dans la pendant plus de vingt mois est ve- Les paroissiens se rappelleront personne de M. Octave Balcaen. La nue y ajouter son couronnement, longtemps sa belle voix sonore, simple mention, en nécrologie, ne Mais Octave Balcaen avait com- surtout lorsque, après l'Elévation, suffit pas pour souligner la dispari- pris la parole profonde: "Les voies il disait avec ferveur et gravité: tion du chrétien éclairé et de l'hom- de Dieu ne sont pas nos voies", et il disait avec ferveur et gravité me exemplaire que fut Octave Bal- avait développé en lui un sens in- "Pour le récrutement des nôtres à fini de résignation humble. D'une la paroisse des SS. Martyrs Cana-Il avait laissé, jeune, son pays la conscience délicate frolant le scru- diens" "notre Père qui êtes aux Belgique, il vint au Manitoba où il pule, il s'attristait quand l'ignoran- cieux...' épousa une canadienne-française de ce ou l'impiété lui disait: "Vous l'ancienne lignée des Lachapelle. êtes trop bon, pour souffrir les Douze enfants, qui semblent avoir épreuves qui vous ont frappé..." hérité des qualités de deux belles Au prêtre qui le visitait il disait souvent: "je remercie bien le bon Octave Balcaen fut un des pre- Dieu, de souffrir pourvu que ça miers volontaires enrôlés à Winnipeg en 1914. Il était déjà marié. Ce truit, il parlait et connaissait la trait nous fait voir l'homme, car grammaire de quatre langues: le plus longtemps à la loi commune

la paroisse française. Sa belle intelligence lui avait fait vite comprendre la portée lointaine des humbles efforts du présent pour la conservation de la Foi. Apôtre dé-

La bonne Soeur grise qui a vu ses derniers moments nous a assuré qu'il est mort doucement, les bras en croix sur sa poitrine, après avoir longtemps fixé les veux sur le cru-

Il échappera peut-être un peu toute sa vie peut se résumer dans français, le flamand, l'anglais et de l'oubli, mais disons, avec le poète, pour le grand public qui n'a M. Balcaen était un fervent de pas eu le bonheur de le connaître:

> Quand l'oubli prompt sera sur sa fosse agrafé Comme un fermoir de fer, sur un livre étouffé Faites misericorde à son humble mémoire Seigneur, et que son âme ait place en votre gloire!

La procession de la Fête-Dieu a conservé, cette année encore, son de M. et Mme Georges Massé, étuconnaissant et aimant la musique cachet de solennité habituelle. C'est sacrée, possédant ce bon esprit des M. le curé J. Brouillard qui a changrands chrétiens, il fut toujours té la messe et a porté le Saint-Sa-parents. crement à travers la rue. Pour la procession, MM. les abbés Gérard Couture et Adrien Chabot, sémina-

le daisétait porté par MM. Alfred Dion, Louis Fournier, Léo Fauchon et Joseph Morin. M. l'abbé contractée dans les tranchées, vint Rosario Morin, séminariste, portait la croix. Cinq fillettes jetaient des ba malade il y a deux ans. "L'Imifleurs sur le parcours de la procesriage des parents de Mme Larose.

EN VACANCES

bot et Rosario Morin sont arrivés étaient de passage à Gravelbourg et Mathieu est aussi en vacances.

M. l'abbé R. Morin ainsi qui son frère Léonard doivent retourner chez leurs parents à St-Claude, Man., M. et Mme Joseph Morin les Gravelbourg est revenue chez elle.

Mlles Béatrice Couture et Simone Chabot après avoir passé un an à l'école Normale de Moose Jaw sont revenues dans leur famille.

Les jeunes frères Massé, enfants diants au Jardin de l'Enfance de Gravelbourg sont revenus chez leurs

ICI ET LA

M. et Mme Antonio Turgeon sont partis dans la Province de Quebec pour visiter leurs parents.

Mme Pierre Larose et sa fille Marie Anna sont parties dans l'Est à l'occasion des noces d'or de ma-

MM. Emile Couture et Rosaire Chabot accompagnés de Miles Les séminaristes, MM. les ab- Louise Caillé, Rose Alda Larose, Sibés Gérard Couture, Adrien Cha- mone Chabot et Germaine Fournier n vacances depuis le 9 juin der- Laflèche dimanche le 11 dernier. nier. M. Léonard Morin du collège Mlle Simone Chabot demeura au couvent de Laflèche remplaçant dans l'enseignement une religieuse

> Mme Joseph Hudon après avoir passé quelques temps à l'hôpital de

Mme Veuve C. Fauchon est sous traitement à l'hôpital de Gravelbourg. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

M. et Mme Jos. Morin et leurs enfants sont allés reconduire leurs frères Léonard et Rosario, en allant visiter leurs parents à St-Claude, Manitoba.

M. et Mme Goulet sont revenus d'une promenade d'un mois au Manitoba, où ils ont visité de nombreux parents et amis.

M. le curé Rioux est revenu d'un voyage en Californie où il a visité l'Exposition de San-Francisco et autres parties de l'Etat. Durant son absence de trois semaines, nous a- la visite du cardinal Villeneuvons été desservis par les Rév. Pères Goatde et Desrochers.

Plusieurs de nos jeunes gens se sont rendus à Saskatoon voir leurs Majestés le roi et la reine. Ils sont triomphale du cardinal Villeneuve revenus enchantés de leur voyage.

\* \* \* M. et Mme Jos. Lemieux ont fait baptiser une petite fille, nommée Marie, Lucile, Hélène

Autres naissances, M. et Mme Armand Sicotte, une fille; M. et Mme Arthur Rouleau, un garçon.

Les examens de l'A.C.F.C. ont été écrits, samedi le 10 juin, sous la surveillance de M. Jean Dupeyron et de Mlle Noëlla Poulin.

# l'ique-nique MARCELIN le 5 juillet PROGRAMME:

10 HRES — GRAND'MESSE.

Bénédiction des Statues et des automobiles par Mgr. J. E. Joyal, P.D., V.F., curé de Debden.

Sermon de circonstance, en français et en anglais, par le T. R. P. F. M. Drouin, O.P., de Prince-Albert.

12 HRES — DINER EN PLEIN AIR

DE 1.30 A 5 HEURES — JEUX DE TOUTES SORTES. Balle Molle: équipes de jeunes filles; équipes de garçons. Courses pour Hommes, Femmes, Enfants. Course des "Poids-Lourds" course à relai. Prix de valeur.

5 HRES — SOUPER EN PLEIN AIR

7 HRES — DISCOURS en FRANCAIS et en ANGLAIS: Par: M. Omer Demers, membre de l'Assemblée législative et le Rev. P. Gobeil, O.M.I., rédacteur-propagandiste du "Patriote".

8 HRES — CONCERT en FRANCAIS et en ANGLAIS. Organisé par Messieurs L.-A. Larochelle et N. Jutras, de la Sovereign Life.

### VENEZ EN FOULE.



Dans le jardin public d'Halifax le Roi a replanté un arbre qui avait déjà été planté au parc Pleasant lors de son couronnement.

pour assister à une Convention d'a- le signe? cheteurs de grain.

### "Une lointaine amitié française"

Un article de Daniel-Rops sur ses qui sommes?" ve en France et le voyage du roi d'Angleterre au Canada

PARIS - La presse hebdomadaire prolonge les échos de la visite en France. C'est ainsi que sous le titre "Une lointaine amitié fran- des figures les plus pittoresques et çaise", le romancier essayiste ca- les plus sympathiques des débuts passage en France du cardinal Villeneuve ont rappelé aux Français baron de Saint-Castin, arrière-couqu'il y a sur les bords du Saint-Laurent tout un rameau vivace détaché du tronc national, mais en qui bat toujours la sève d'une fimoins absurde que le nôtre, de teldélité spirituelle. Dans un monde les fidélités devraient être organi-Le 11 juin, une petite soirée fut sées, non sur un plan de politique, douté et admiré de ses adversaises, non sur un plan de politique, donnée chez M. Aurèle Arcand par les comme de ses alliés. Il se déles élèves de l'école Dollard, en pace vital, mais comme les apparl'honneur de leurs professeur et tenances de l'âme et de l'esprit. Les deur entraînant à sa suite la tribu institutrices: M. John Frizzell et Belges, les Suisses romands s'ils ne indienne, où l'a jeté une aventure Mlle Marineau. On s'est bien diverti. Belges, les Suisses fontaites s'ils ne font partie de la patrie française presque incroyable, et dont il a ne se rattachent-ils pas à une cer- su gagner la confiance et le dévoue-M. Jos. Roy et Jos. Arcand se sont taine nation française d'ordre intel- ment, en épousant la fille du sâgarendus à Swift Current, le 12 juin lectuel et moral dont la langue est mo Madokawando, ce qui le fit de-

Les Canadiens qui, tout en demeurant absolument lovaux à l'é-Il pleut dans le sud. Depuis le gard de l'Angleterre, accomplis-19 mai, nous avons eu 10 pouces sent un si bel effort pour sentir vid'eau, les récoltes sont magnifiques, vantes leurs racines françaises sont diennes", trop peu connues au Cacela nous fait penser au bon vieux dans la même communauté." Daniel-Rops montre ensuite la persis- puritains de Sagadahock et de Plytance de l'esprit français dans des mouth et les sauvages du littoral pays aussi divers que l'île Maurice ou Haïti et conclut: "Ce rayonnement spirituel, ces fidélités des coeurs et des esprits, ne participent-ils pas de ces valeurs françaises qui définissent ce que nous

### Le Baron de Saint-Castin

Par Pierre Daviault

Le baron de Saint-Castin, l'une tholique. Daniel-Rops écrit dans de la colonie, a fourni à M. Daviault "Le Temps présent": "Le voyage un sujet vivant et coloré, qu'il a du roi d'Angleterre au Canada, le traité avec sa verve et sa sincérité coutumières. D'origine française, le sin de l'Aramis des TROIS-MOUS-QUETAIRES, n'avait que treize ans quand il vint au Canada en qualité d'officier au régiment de Carignan. toute épreuve en font un chef re-



# "SLACKS"

Vous aimez la vie active. Vous subissez l'emprise des attraits de la saison. Vous aimerez alors le style élégant des pantalons "SLACKS". Ils unissent le style et le confort. Tout ce que vous désirez. Entrez et achetez un pantalon "Slacks".

En "Wosted" tropical —Gabardine — Flanelle et tweed.

Nouveaux modèles Nouvelles couleurs Nouveaux détails

Prix \$2.00 à \$7.00



### Chemises pour sport

Plissées ou unies — Couleurs : vert, gris, bleu, brun, roux, crème et vert-sombre. Collet avec ferme-éclair ou boutons — Grandeur 14 à

Prix \$2.00 à \$3.00

915 Ave Centrale

Prince-Albert.

venir de plein droit chef abéna- lité absolue jointe à un style clair

En butte aux jalousies, aux calomnies et aux injustices des blancs, chez l'éditeur: LA LIBRAIRIE il se réfugie chez les Indiens; ac- L'ACTION CANADIENNE-FRANcepte leur vie et leurs coutumes, CAISE, Ltée, 1735, rue Saint-Denis, mais n'en continue pas moins à servir la cause de ses compatriotes. Habile à mener une campagne, possédant une grande connaissance du pays, et exerçant un ascendant incontestable sur les sauvages, il est pour la France un homme précieux et nécessaire. Jusqu'à sa mort, il combat sans merci les ennemis des Français. Pendant trente ans, il fut le pilier de la défense française en Acadie. C'est grâce à lui, en grande partis, que l'Acadie n'est pas tombée plus tôt aux mains des Anglais et, de la sorte a pu se former une nationalité acadienne assez forte pour résister ensuite à toutes les tempêtes. Cette histoire prend donc une signification générale et profonde qu'on ignore trop.

Les fils-du-baron-poursuivirent vaillamment les luttes entreprises par leur père et y déployèrent le même courage. Les Saint-Castin restèrent fidèles à la France jusqu'à la fin du régime français et. comme l'écrit l'auteur, "... accomalissant insqu'au bout l'oeuvre dont s'était chargé en 1674 le grand ancêtre Jean-Vincent".

La biographie que M. Daviault offre au public est la première, vraiment complète et véridique, qui paraisse sur le suiet. Fort d'une documentation abondante et péniblement rassemblée, l'auteur libère la mémoire de son héros des obscurités et des légendes qui l'assombrissaient. D'un autre côté, il fait reviyre le baron de Saint-Castin dans le milieu où s'est écoulée son existence. On assiste, dans ces pages, aux exploits sans nombre du baronchef abénaquis et de son invincible tribu; à ces féroces "guerres innada, où s'affrontaient les étranges de l'Atlantique; enfin, au tumulte de l'histoire acadienne, dans ses époques les plus animées. Du commencement à la fin de son volume, l'auteur démontre un extrême souci d'authenticité dans les faits et les événements racontés; une impartia-

et précis.

8 1-2 x 5 1-2, 215 pages. En vente Montréal, Prix: \$1.00.

NOUS DELIVRONS

Prescriptions remplies avec soin Vous trouverez ici tout ce qui s'achète

En face du magasin Woolworth TELEPHONE 2011

### Le Magasin de Linge pour Dames

le plus complet en Saskatchewan

Grand assortiment et prix très modérés.

Avenue Centrale

Accessoires pour

Si votre auto a besoin de réparations, venez nous voir. Nos prix vous surprendront

New Auto Wreckers



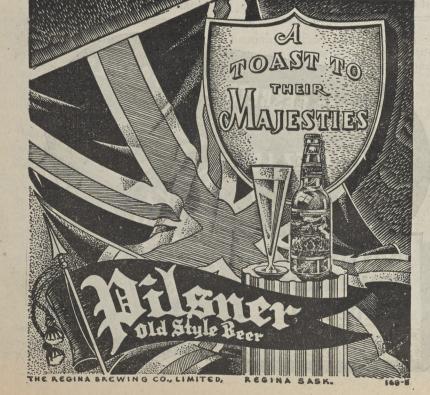

The North Star Lumber Co. Ltd.

Cette compagnie approvisionne les villes et les régions

Nous vous prions de vous mettre en communication avec nos cours

à bois, dans ces différents endroits, lorsque vous avez besoin de

Vous y trouverez un service rapide et un matériel d'excellente qualité

North Star Lumber Co. Ltd.

(Renommée pour sa marchandise)

Bureau-Chef à Prince-Albert (tél. 2161)

Bureau de la ville (tél 2775)

Prince-Albert, Birch Hills, Domrémy, St-Louis,

Hoey, Paddockwood, Crystal Springs, Weldon,